

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series.

CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadian de microreproductions historiques



(C) 1985

#### Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques

Tpofi

O b th si of is a o

Ti sh Ti w Midier be right re m

| The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below. |                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                         |                     | qu'il<br>de c<br>poin<br>une<br>mod | L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous. |                                                                                                      |                                                        |                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coloured covers<br>Couverture de c                                                                                                        |                                                                                  |                                                                         |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | red pages<br>de coule                                                                                |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Covers damaged<br>Couverture endo                                                                                                         |                                                                                  |                                                                         |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | damaged<br>endomm                                                                                    |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Covers restored<br>Couverture resta                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | restored<br>restaurée                                                                                |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cover title missi<br>Le titre de couve                                                                                                    |                                                                                  | e                                                                       |                     | $\square$                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | discolour<br>décolorée                                                                               |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coloured maps/<br>Cartes géograph                                                                                                         |                                                                                  | leur                                                                    |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | detached<br>détachée                                                                                 |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coloured ink (i.e<br>Encre de couleu                                                                                                      |                                                                                  |                                                                         |                     | V                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | through/<br>parence                                                                                  |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coloured plates<br>Planches et/ou i                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                     | $\checkmark$                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ty of print<br>té inégale                                                                            |                                                        | ession                                                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bound with othe<br>Relié avec d'auti                                                                                                      |                                                                                  | ts                                                                      |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | les supple<br>rend du m                                                                              |                                                        |                                                             | aire                                    |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tight binding ma<br>along interior ma<br>La re liure serrée<br>distortion le long                                                         | argin/<br>peut causer                                                            | de l'ombre o                                                            |                     |                                     | Seule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | edition ava<br>édition di                                                                            | sponible                                               |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Blank leaves add<br>appear within th<br>have been omitt<br>Il se peut que ce<br>lors d'une restau<br>mais, torsque ce<br>pas été filmées. | ded during re<br>ne text. When<br>ed from film<br>ertaines page<br>uration appar | storation ma<br>lever possible<br>ing/<br>s blanches aj<br>aissent dans | outées<br>le texte, |                                     | slips,<br>ensure<br>Les pa<br>obscu<br>etc., c                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wholly or<br>tissues, et<br>e the best<br>eges totale<br>rcies par u<br>ent été filn<br>ir la meille | tc., have to possible is ment ou un feuillet nées à no | peen refilr<br>mage/<br>partiellem<br>d'errata,<br>uveau de | ned to<br>ent<br>une pelure,<br>façon à |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Additional comm<br>Commentaires s                                                                                                         |                                                                                  | res; Les pages t                                                        | roissées pe         | uvent causei                        | r de la d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | istorsion.                                                                                           |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                         |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                        |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | item is filmed at<br>ocument est film                                                                                                     |                                                                                  |                                                                         |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                        |                                                             |                                         |
| 10X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                        | 4X                                                                               | 18X                                                                     |                     | 22X                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26X                                                                                                  |                                                        | 30X                                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404                                                                                                                                       | 1                                                                                |                                                                         | 207                 |                                     | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 202                                                    |                                                             | 224                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12X                                                                                                                                       | 16X                                                                              |                                                                         | 20X                 |                                     | 24X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 28X                                                    |                                                             | 32X                                     |

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:

MacOdrum Library Carleton University

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol → (meaning "CONTINUED"), or the symbol ▼ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

MacOdrum Library Carleton University

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le symbole ▼ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

| 1 2 3 |  |
|-------|--|
|-------|--|

| 1 |  |
|---|--|
| 2 |  |
| 3 |  |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |

errata to

pelure, n à

létails

es du nodifier

r une

ilmage

32X

L'HI.

# PRÉCIS

DE

L'HISTOIRE UNIVERSELLE.

HIS

TA

ésentan sement, le temp jusqu'au

QUATE

1042

 $_{\mathrm{ez}} \left\{ egin{matrix} \mathrm{GAI} \\ \mathrm{LE} \\ \mathrm{J} \end{array} \right\}$ 



DE

### 'HISTOIRE UNIVERSELLE,

O.U

#### TABLEAU HISTORIQUE

ésentant les vicissitudes des Nations, leur agrandissement, leur décadence et leurs catastrophes, depuis le temps où elles ont commencé à être connues, jusqu'au moment actuel.

PAR M. ANQUETIL, 4. P.

QUATRIÈME ÉDITION, ENTIÈREMENT REVUE.

TOME V.

1042 8287 01 52

DO A6 1811 V.5

#### A PARIS.

GARNERY, libraire, rue de Seine, nº 6,
LE NORMANT, imprimeur-libraire,
même rue, nº 8.

DI

. 131,1

Sévin'avoit calla; qui aie y étoit contre connoi Le cara lument dégéné haïrent de sortenta à leur rode leur me leur pur leur pur

## PRÉCIS

### DE L'HISTOIRE

# a a UNIVERSELLE

Correct of the second cart

ille out tern i ness is repeat

ion set bien in ses garde et Sévène auroit été peu regretté s'il Caracalla. n'avoit été remplacé par son tils Garacalla, un des monstres les plus féroces qui aient ensanglante le trône. A peine y étoit-il assis, ique par ses entreprises contre la vie de Géta, son frère, il sit connoître qu'il vouloit l'occuper seul. Le caractère des deux frères étoit absolument contraire. Les jeux d'ensince. dégénéroient toujours en querelles. Ils se hairent dès qu'ils se connurent. Avant de sortir d'Angleterre, Caraculla attenta à la vie de son frère. Pendant leur route vers Rome, avec les cendres de leur pere, accompagnés de Julie, leur mère, la défiance et la haine ne leur permettoient ni de loger ni de Tom. 5.

UNIVERSIT

manger ensemble. Ils avoient chacun leur maison et leurs gardes. Géta, ennemi d'ane via sicontrante, demanda que son frère lui cédât l'Asie et l'Egypte, qu'il lui abandonneroit le reste, et qu'il iroit vivre paisiblement à Alexandrie. Julie s'opposa à cette division de l'empire. « Partagez-moi donc aussi moi- « même entre vous, disoit-elle à ses « enfans ».

Elle eut tout lieu de se repentir de n'avoir point acquiescé à ce partage. Caracalla, désespéré de trouver toujours Géta si bien sur ses gardes, qu'il ne pouvoit s'en défaire, lui demande, sous prétexte de réconciliation, une entrevue dans la chambre même de leur mère, et qu'elle en sera soule témoin. Géta s'y rend sans armes. Caracalla se jette sur lui et le poignarde dans les bras même de Julie, qui en fut blessée. Hisory comme un furieux de l'appartement, crie par-tout que son frère a voulu l'assassmen, se rend à l'endroit du camp où l'on gardoit les drapeaux, qui étoit un asile, s'y réfugie, et rend graces aux dieux de l'avoir préservé du danger qu'il feignoit d'avoir courn. Les soldats s'assemblent autour de lui; il augmente leur paye, leur fait par tête un présent considérable, qu'il

dans
seul
au s
robe
sinat
justifi
appla
raille

leur

d'égo Ap on le qui, a peut fondo la vue ces la point d'âge, amis d le ma gens a reux p à ving proscri teurs-q estimés qui ple mort de que per périr. I

hacun
Géta,
nanda
gypte,
t qu'il
mdrie.
t'emmoià ses

ntir de partage. er tons, qu'il niande, a, une ême de a soule s. Caraignarde qui en furieux out que se rend doit les y refue l'avoir d'avoir autour leur fait e, qu'il

leur permet d'aller prendre eux-nièmes dans le trésor public, et il est salué seul empereur. Le lendemain il paroît au sénat avec une cuirasse sous sa robe, renouvelle l'accusation d'assassinat contre son frère, cite Romulus en justification de son fratricide, est écouté, applaudi, et finit par faire des funérailles magnifiques à celui qu'il venoit d'égorger.

Après la consommation de son crime, on le compareroit volontiers à un tigre qui, alléché par le sang qu'il a goûté, ne peut plus s'en absteuir. On dit qu'il fondoit en larmes à l'ouïe du nom, du a la vue des statues de son frère; mais ces larmes perfides ne l'empêclièrent point d'exterminer, sons distinction d'âge, de sexe ou de qualité, tous les amis du malheureux Geta. Il commença le massacre par les domestiques, ou gens attachés à la suite de ce malheureux prince, dont le nombre montoit à vingt mille; enveloppa dans cette proscription tous les clievaliers et senateurs que son père et son frère avoient estimés. Ayant trouvé au palais sa mère qui pleuroit avec quelques dames la mort de son fils, il en devint si furieux, que peu s'en fallut qu'il ne les fit tontes périr. Il épargna sa mère; mais les

autres tombérent successivement sous son glaive assassin. C'étoit un crime digne de mort de prononcer seulement le nom de Géta. Comme il étoit commun au théâtre pour les esclaves qu'on introduisoit sur la scène, on fut obligé de le changer. L'empereur ordonna que toutes les monnoies qui portoient ce nom, qu'il abhorroit, fussent fondues, et qu'on l'effaçat de toutes les inscriptions. Cependant, n'osant se flatter que toutes ses précautions pussent faire oublier son crime, il auroit voulu le justisser, et chargea Papinien, l'ami de son père et grand jurisconsulte, de lui composer une apologie. Ce grand homme répondit : « Il n'est pas aussi « facile de justifier un parricide que de « le commettre, et c'est en commettre « un second que de diffamer un inno-« cent, après lui avoir arraché la vie ». L'empereur lui fit sur-le-champ couper la tête. reference of inviter with the things

Un fils de l'empereur Pertinax paya de sa vie une plaisanterie amère échappée à l'occasion d'une infâme adulation du sénat, qui, pour quelques médiocres exploits, donna à Caracalla les titres de Sarmatique et Parthique, « Il fauc droit, dit le railleur, y joindre celui de Gétique ». Ce mot pouvoit avoir

deu de les le p raill qui a mall son e tous à so main Pour la ma reur tous de ce pas fa rent n pargu vie pa prince lages, Sa mè digalit quer. lui dit « ceci pendar par ses

fausse

rain qu

sous crime ement mmun on inligé de a que ent ce ndues, nscriper que ire oule jusami de lte, de e grand as aussi que de nmettre n innoa vie ». couper

paya de lappée à lion du édiocres es titres l'el fau-

deux sens, parce que l'empereur venoit de remporter quelques avantages sur les Gètes; mais Caracalla prit le sens le plus malin, et punit de mort le railleur. Il fit aussi mourir des vestales qui avoient plaint le sort de Géta. La malheureuse Plautilla, qui avoit été son épouse; Plautillus, son frère, avec tous leurs parens, n'échappèrent point à son poignard. Jamais le peuple romain ne fut traité avec plus de barbarie. Pour s'être moqué aux jeux du cirque de la mal-adresse d'un cocher que l'empereur protégeoit, il ordonna d'égorger tous ceux qui s'étoient rendus coupables de cette insolence. Comme ils n'étoient pas faciles à reconnoître, les soldats firent main-basse sur tout le monde, n'éparguant que ceux qui rachetèrent leur vie par l'abandon de leurs biens. Le prince prenoit sa part dans ces pillages, et dépensoit comme il acquéroit. Sa mère lui reprochoit un jour ses prodigalités, et lui faisoit craindre de manquer. Il lui montra son épée nue, et lui dit : « Aussi long-temps que j'aurai « ceci, je ne manquerai de rien ». Cependant le trésor se trouvant épuisé par ses largesses insensées, il fit de la fausse monnoie. C'est le premier souverain qui ait donné ce dangereux exemple.

Sans doute les historiens occupés à raconter ses cruautés auront oublié ses déhauches. Il est difficile qu'il ne s'en soit pas rendu coupable, entouré comme il l'étoit de gens infames qu'il élevoit par préférence aux dignités éminentes de l'empire. Ainsi il confia le gouvernement de Rome à l'eunuque Sempronius, médecin et empoisonnent de profession, que Sévère avoit exilé dans une île déserte. Il fit capitaine de ses gardes Theorite, d'abord esclave, ensuite maître à danser et histrion. Epagathe, antre esclave affranchi, gouvernoit avec eux l'empereur et l'empire, et vendoit la justice et le sang des innocens. Sous ses ministres, pen favorables à Rome. s'établit ou se promulgua la loi qui déclaroit citoyens romains tous les sujets libres de l'empire. Ainsi les priviléges de ceux qui habitoient la ville devinrent moins précieux en s'étendant.

Caracalla eut aussi le dessein d'appauvrir cette ville opulente, en la privant quelque temps de la présence de la cour impériale. Il commença ses courses par les Gaules, et fit massacrer dans ce pays tant de monde, qu'il y fut encore plus abhorré qu'à Rome. Il n'épargna pas même les médecins qui l'avoient soigné dans une maladie

dan mo mar pou Alle prer de l' enx néra leurs de co mais que Pescl enfar explo

man.

Il
sénat
entra
à sa
frais
de ci
édific
soit.
lois;
Sur le
imita
publi
dont

inpés à blié ses ne s'en comme elevort inentes converemprode proans une gardes ensuite igathe, oit avec vendoit is. Sous Rome, qui dés sujets iviléges vinrent

n d'apla prience de nça ses ssacrer qu'il y Rome. édecins naladie

dangereuse, et les dondamna tous à la mort. Onignore le motif de vette cruanté; mais ils ne pouvoient la médice que pour avoir sauvé un paieil monstre. Les Allemands ot les Celtes frient pour la première fois des incursions sur les terres de l'empire. Caracalla se montra contre eux soldat comagenz et maccais général. Il tua en combat singulier un de leurs braves qui le défioit, et fut forcé de conclure avec eux une paix honteuse; mais il eut apparavant le plaisir de savoir que des femmes allemandes auxquelles il avoit laisse le choix de la mort ou de l'esclavage s'étoient utuées navec deurs enfans plutôt que d'être vendues. Cet exploit lui sit prendre le titre de Germanique et Allemanique.

Il passa en Asie, avec plusieurs des sénateurs les plus riches, qu'il avoit entraînés malgré eux. Il les admettoit à sa table, mais leur faisoit payer les frais du voyage, et les forçoit d'embellir de cirques, d'amphithéatres, et d'autres édifices publics les villes par où il passoit. En Gaule, il avoit pris l'habit gaulois; en Germanie, l'habit germanique. Sur les rmines de Troye, il devint Achille, imitant ses combats dans des jeux publics; en Macédoine, Alexandre, dont il copioit l'air, la contenance, et

l'habitude de pencher la tête sur l'épaule. Il appela une légion Phalange, et donna à ses capitaines les noms de ceux du conquérant de l'Asie. Les rois d'Arménie et de l'Osroêne, appelés sous la promesse d'un traitement loyal, furent mis en prison, et forces à un traité que leurs peuples ne ratifièrent pas. Les habitans d'Alexandrie, portés à la raillerie, éprouvèrent la vengeance de quelques propos satyriques qu'ils s'étoient permis à l'occasion de la mort de Géta. Il y a peu d'exemples d'une ville aussi maltraitée. Il ordonna un massacre général, qui s'exécuta pendant la nuit, et le fit continuer pendant le jour, afin de jouir du spectacle des corps jetés dans les rues, et du sang qui ruisseloit de toutes parts. Avant de quitter ce théâtre de sa rage, il dépouilla la ville de tous ses priviléges, supprima les assemblées célèbres des hommes de lettres, chassa les étrangers, et sit clore chaque rue de murailles munies de corps-de-gardes, afin que les malheureux Alexandrins ne pussent se voir qu'avec des permissions chèrement achetées.

Les prétendus exploits qui méritèrent à Caracalla le titre de Parthique, dont nous avons parlé, sont diversement rapportés par les écrivains qui se réunissent

dans savo des que crain pays appr qui Arta pagn son r ment par l se jet les ég reur, mit à

> ou la ternia Rome de voi qu'un nianu prome Macri toire;

villes

à laqu

Le

aussitá

à sa m

épaule. t donna eux du 'Arméla proent mis ue leurs abitans illerie, uelques t permis z. Il y a ssi malgénéral, et le fit de jouir dans les e toutes re de sa tous ses lées cé-, chassa que rue -gardes, drins ne missions

dans o récit de la dernière catastrophe; savo, , qu'il demanda à Artabane, roi des Parthes, sa fille en mariage. Soit que plein de confiance, ou forcé par la crainte, le monarque ait ouvert son pays à son futur gendre, l'empereur approcha de Ctésiphon avec une escorte qui pouvoit passer pour une armée. Artabane alla au-devant de lui accompagné de la plus illustre noblesse de son royaume, sans armes, et superbement vêtu. A un signal convenu fait par le perfide Caracalla, ses soldats se jettent sur les Parthes, les volent et les égorgent. Le roi se sauva. L'empereur, irrité de ce qu'il lui avoit échappé, mit à feu et à sang tous les pays et les villes par où il retourna.

Le tyran ne revit plus Rome. La magie à laquelle il croyoit, occasionna sa mort ou la hâta. Il ordonna à Flavius Maternianus, commandant les milices de Rome, de rechercher par toutes sortes de voies, même par la magie, si quelqu'un n'aspiroit pas à l'empire. Maternianus découvre qu'un devin africain promettoit publiquement l'empire à Macrin, qui étoit alors préfet du prétoire; l'agent de l'empereur lui envoie aussitôt cette dévouverte. La lettre arrive à sa mère Julie, pour lors à Antioche.

Elle la fait passer à son fils qui étoit à Edesse. Le paquet arrive pendant qu'il conduisoit un char aux jeux publics. Sans l'ouvrir, le prince le donne à Macrin, qui étoit auprès de lui pour lui en rendre compte. Dans l'annonce de la prédiction de l'Africain, Macrin voit sa mort certaine; et il aposte quatre hommes mécontens qu'il avoit peut-être gagnés auparavant. L'un d'eux, nommé Martial, approche de l'empereur lorsque tout le monde s'étoit écarté pour le laisser librement satisfaire une nécessité, lui plonge le poignard dans la gorge, le tue du coup et se mêle dans la foule. On n'auroit jamais connu le meurtrier, s'il avoit en la précaution de jeter son poignard. Un garde l'apercut. Il fut aussitôt massacré, et le secret de Macrin resta enseveli avec Martial. Caracalla avoit vingt-neuf ans , dont il régna six.

Macrin. 217. En voyant Macrin sur le trône, que personne ne désespère de sa fortune, mais aussi que personne ne s'y fie trop. Il étoit d'Alger, d'une basse extraction; mais il essaçoit par des mœurs douces et honnêtes la tache de sa naissance. La connoissance qu'il avoit des lois lui donna quélque réputation. Il fut intendant d'un grand seigneur. Relégué en Afrique par Sévère, sans qu'on sache pourquoi, il gagna sa vie en plaidant,

eut Ron char celle plit La R répu toitimp beau par d'un cont com l'exe coup Mac et il quef

nant L « Ca (me « rer ( qu « so séna

décla leshe les T étoit à nt qu'il publics. à Mar lui en e de la rin voit quatre eut-être nommé ur lorspour le écessité, orge, le ule. On rier, s'il on poiaussitôt in resta la ayoit

ne, que ortune, fe trop. raction; ouces et nce. La lois lui fut in-lelégué on sache aidant,

eut un emploi dans les postes, revint à Rome sous Caracalla, et obtint la charge d'avocat du fisc, d'où il passa à celle de préfet du prétoire, qu'il remplit selon tomes des lois de la justice! La femme qu'il épousa n'étoit pas d'une réputation intacte, peut-être lui appor : toit-elle de la protection, dans la cour impure de Caracalla. Macrin y avoit beaucoup de crédit, comme il paroît par la facilité qu'il eut à trouver tout d'un coup, an besoin, des conspirateurs contre l'empereur, et un executeur du complot. On ignorala part qu'il prit à l'execution. L'armée, comme attérée du coup, resta quelques jours incertainé? Macrinfit courieson nom dans les rangs, et il fut élu; moins peut-être par estinic. que faute d'hommes capables, et moyennant l'argent qu'il donna et qu'il promit.

Le sénat ne délibéra pas non plus fort long-temps. Macrin lui écrivit : « Caraçalla a subi le sortqu'il paroissoit « mériter. L'armée m'a choisi pour le « remplacer. Je mefiatte, pères conscrits, « que vous confirmerez le choix des « soldats ». Il ne se flatta pas en vain. Le sénat docile à la volonté des légions, le déclara empereur, accumula sur lui tous les honneurs accordés à ses prédécesseurs les plus illustres, et par une suite de

l'enthousiasme qui saisit tous les esprits à la nouvelle de la mort du tyran, il fit fondre ses statues d'or et d'argent, effacer son nom de toutes les inscriptions, et annulla tous ses édits. Cet excès de zèle ne plut point aux soldats attachés par intérêt à Caracalla. Ils exigèrent à grands cris son apothéose. Macrin y consentit malgré lui; et le sénat forcé d'obéir à l'empereur qui obéissoit à la soldatesque, décerna les honneurs divins au barbare Caracalla. Il envoya ses cendres à Julie sa mère, qui se laissa mourir de faim.

Macrin continua la guerre des Parthes, provoquée par la trahison de son prédécesseur; mais les événemens ne répondirent pas à ses efforts. Il la termina par une paix équivoque. Cet empereur, tiré pour ainsi dire de la poussière du barreau, entendoit mieux les lois que la guerre; aussi vante-t-on ses réglemens, l'ordre qu'il mit dans la justice, et son exactitude à la faire observer; on avouera cependant qu'il fut un peu sévère, s'il traita tous les crimes comme l'adultère. Il faisoit brûler vives les personnes qui en étoient convaincues, de quelque condition qu'elles fussent. Macrin ne trouva pas la docilité qu'il exigeoit, lorsqu'il demanda aux troupes le

retor relac les so les v licen camp dant riguei portal délice tandis nécess Carac crin, deson étoit l

Cet Mesa femme ruse de nôtre. sæur, Carace grands des affichesses nicie, ses deu Soëmis âgé de

ils cho

gent, scrips. Cet oldats la. Ils héose. ; et le ar qui rna les acalla. mère, es Parde son ens ne la terempeussière es lois s régle-

ustice,

ver; on

beu sé-

comme

es per-

ies, de

t. Ma-

'il exiupes le

esprits.

an , il

retour à la discipline, qui étoit trèsrelachée. Sous le règne de Caracalla, les soldats étoient mis en quartier dans les villes où ils menuent la vie la plus licencieuse. Macrin les sit loger à la campagne sous des tentes, leur défendant d'approcher d'aucune ville. Cette rigueur leur parut d'autant moins supportable, que l'empereur se livroit aux délices d'une vie efféminée à Antioche, tandis qu'eux manquoient souvent du nécessaire. Ils commencèrent à regretter Caracalla, à hair jusqu'au nom de Macrin, à lui reprocher même la bassesse de son origine. Enfin, ayant appris qu'il étoit l'auteur de la mort de Caracalla, ils choisirent un autre empereur.

Cette révolution fut l'ouvrage de Mesa, sœur de feue l'impératrice Julie, femme, disent les historiens, qui, à la ruse de son sexe, joignoit le courage du nôtre. Elle avoit vécu à la eour, avec sa sœur, durant le règne de Sévère et de Caracalla, et avoit acquis, avec de grands biens une grande connoissance des affaires. Macrin lui laissa ses richesses, et la relégua à Emèse, en Phénicie, sa ville natale. Elle s'y établit avec ses deux filles et ses deux petits-fils, Julia Soëmis, mère de Bassianus Avitus, âgé de treize ans, et Julia Mamea,

mère d'Alexien, âgé de neuf. La grand'mère consacra ses deux enfans au Soleil,
principale divinité d'Emèse, qui étoit
adorée sous le nom d'Eléagabale. Avitus en devint le grand-prêtre, et de
ses fonctions fut appelé Héliogabale.
Comme le temple du soleil hors des
murs d'Emèse, étoit peu éloigné du
principal camp de Macrin, les soldats
romains eurent plus d'une fois occasion
de le visiter, et d'admirer le jeune pontife, remarquable par sa beauté, et dont
les manières annonçoient le caractère
le plus aimable.

Mesa observa avec plaisir les dispositions qui naissoient dans le cœur des soldats en faveur de son petit-fils. Elle les cultiva, sema adroitement le bruit que le jeune grand-prêtre étoit sils de Caracalla, fit montre de ses richesses, dont elle distribua généreusement une partie, et promit l'autre. L'intrigue fut si bien conduite, que les soldats appelèrent Héliogabale dans leur camp, et le proclamèrent empereur, avant que Macrin s'en doutât. Il traita cette rebellion, ouvrage d'une femme et d'un enfant, comme une bagatelle, croyant qu'il suffiroit d'envoyer haranguer les soldats pour les ramener à l'obéissance. Mais son harangueur fut mal écouté et

tué. ses ti s'éto batai égale eut d d'H rame arrac fuite quato quatr qui équita quoic mis d basse qu'alç

h l'age
à tous
de lul
pousse
presquable of
Le ch
étoit s
eût cr
terre...
bits, 1
hagues

grand'-Soleil, ui étoit e. Avi-, et de gabale. ors des gné du soldats ccasion ne poneldont aractère

s dispoœur des fils. Elle le bruit t sils de chesses, ent une igue fut ts appeamp, et ant que ætte reet d'un croyant guer les issance. couté et

tué. L'empereur alors rassemble toutes ses troupes et marche aux révoltés qui s'étoient fortifiés d'autres complices. La bataille fut sanglante entre deux armées également aguerries. Celle de Macrin eut d'abord l'avantage; mais le courage d'Héliogabale et de Soëmis, sa mère, ramena leurs soldats à la charge, et arracha la victoire à Macrin, qui prit la fuite et fut tué. Il n'avoit régné que quatorze mois, et avoit vécu cinquantequatre ans. Ses premières dispositions, qui promettoient un gouvernement équitable, le firent regretter du sénat, quoiqu'on eût à lui reprocher d'avoir mis des affranchis et autres gens de basse extraction dans des places jusqu'alors occupées par les sénateurs.

Héliogabale, en montant sur le trône Héliogabale. à l'âge de quatorze ans, se trouva propre à tous les excès. Excès de débauche et de lubricité, de luxe esfréné, de faste poussé jusqu'au ridicule, de prodigalités presqu'incroyables. Tous les mêts de sa table devoient venir des pays lointains. Le chemin de sa chambre à coucher étoit semé de poudre d'or, comme s'il eût cru indigne de lui de toucher la terre. Jamais il ne mit deux fois ses habits, ne se para deux fois des mêmes bagues et joyaux. Sa dépouille alloit

LIVING TO STAN

tous les jours à ses gens, et ses bijoux à ceux qui l'environnoient, et toute sa vaisselle d'or et d'argent à ses convives. Il fit de son palais un lieu de prostitution.

A ne considérer que ces affreux désordres, certainement on prononcera qu'Héliogabale fut un monstre; mais en faisant attention aux circonstances, le monstre en quelque manière disparoît, et on ne voit plus avec une espèce de pitié qu'un malheureux jeune homme livré sans frein à un tempérament bouillant, avec tous les moyens d'en satisfaire la pétulance, entouré de corrupteurs, fauteurs de ses passions, autant par goût que par intérêt, s'enivrant de l'idée de sa puissance, et la faisant consister dans la licence la plus effrénée. Ajoutez l'indulgence, la foiblesse d'une mère idolâtre de son fils, s'aveuglant sur l'excès de ses désordres, ou n'osant les reprendre, dans la crainte de perdre son crédit auprès de lui : et vous plaindrez le sort des grands, auxquels des principes sévères n'ont point été inculqués, avant que les circonstances ou leur naissance les hasardent sur les hords glissans du précipice de la toute-puissance.

Sous *Héliogabale*, les femmes commencèrent à jouer un rôle public dans le go n'en au no empe grand tion ( imme mêm par sa fut ch habits tions doive capric pas d avoir l'auto et M

On consé fils de mer s différe mauva à Me mains sur le ceux nir de

Alex

Alexa

bijoux loute sa onvives. e pros-

eux dénoncera mais en nces, le sparoît, pèce de homme at bouilsatisfaire upteurs, ant par de l'idée consister Ajoutez ne mère ant sur osant les rdre son laindrez rincipes s, avant aissance sans du

es comlic dans le gouvernement de l'empire, et l'essai n'en fut pas heureux. On ne mettra pas au nombre des sautes graves du jeune empereur, celle d'avoir introduit sa grand'mère dans le sénat, avec injonction qu'elle fût placée, et qu'elle opinat immédiatement après les consuls; d'avoir même créé un sénat de femmes, présidé par sa mère Soëmis. Comme ce sénat ne fut chargé que de régler les modes, les habits, les rangs, les visites, ces institutions, qui n'eurent pas de suites, ne doivent être regardées que comme des caprices peu dangereux. On ne pensera pas de même de l'influence que paroît avoir eue sur la tranquillité publique, l'autorité rivale des deux sœurs Soëmis et Mamea, celle-ci mère du jeune Alexandre.

On dit qu'elle étoit chrétienne, par conséquent soigneuse d'inspirer à son fils des sentimens vertueux, et de former ses mœurs; ce qui le rendit bien différent de son cousin Héliogabale. La mauvaise conduite de celui-ci fit craindre à Mesa, sa grand'mère, que les Romains ne le souffrissent pas long-temps sur le trône. Elle joignit ses efforts à ceux de sa fille Mamea, pour obtenir de l'empereur qu'il créât César, Alexandre, âgé seulement de treize ans.

Héliogabale se prêta aux desirs de sa grand'mère et de sa tante; mais il se repentit de sa complaisance, soit par dépit de ce que le jeune César ne vouloit pas se rendre compagnon de ses débauches, soit par jalousie de l'estime et de l'amitié qu'on montroit à son cousin. Il essaya de s'en défaire. Mais Mamea veilloit de près sur les jours d'no tils chéri, et de concert avec Mesa, qui lui cueil révéloit les desseins de son petit-fils, elle le sauva des embûches secrètes. Alors Heliogabale envoya publiquement des assassins pour le massacrer, Mais les gardes prétoriennes, instruites des dangers qui menaçoient le jeune prince, volèrent au palais, et auroient poignardé l'empereur même, s'il ne leur avoit pas abandonné ses compagnons de débauche, et ceux qu'on regardoit comme ennemis d'Alexandre; on exigea même qu'il promît de se corriger.

L'histoire ne fait pas Soëmis sa mère complice de cette noirceur, non plus que de la mort de plusieurs sénateurs et d'antres cruautés exercées sur ceux qu'Héliogabaic croyoit partisans trop zélés de son cousin; mais elle paroît avoir toujours été du conseil de son fils; et malheur pour leur réputation, aux conseillers des mauvais princes! Si elle

ne fu fortu de tar

L'e contr claren pour leur d l'acco punir plaudi et se l'égor la mas dix - l quatre

> éducat Sévère conser tendre vertue sances talens ter, jo durci travau: on ren nité. S

camp,

Les

ne fut pas complice, elle fut la plus infortunée des mères par la vue affligeante de tant de crimes, et par la catastrophe.

L'empereur renouvelle ses tentatives contre son consin. Les prétoriens se déclarent de nouveau pour lui, et ils exigent pour sa sûreté qu'il soit amené dans leur camp. *Héliogabale* y consent, et l'accompagne. Mais mécontent de l'accueil qu'on fait à son cousin, il veut faire punir comme traîtres ceux qui lui applaudissent. L'armée se révolte. Il fuit et se cache. On le découvre. Les soldats l'égorgent entre les bras de sa mère, et la massacrent elle-même. Il n'avoit que dix - huit ans; dont il régna près de quatre. Il fut tué dans les latrines du camp, tombeau digne de lui.

Les espérances conçues de la bonne Alexandre éducation qu'avoit reçue Alexandre Sévère. 222. Sévère ne furent pas trompées. Mamea conserva sur son fils l'empire qu'une tendresse éclairée donne sur une ame vertueuse. En lui procuranties connoissances utiles, elle n'avoit pas négligé les talens agréables. Il savoit peindre, chanter, jouer des instrumens. On avoit endurci de bonne heure son corps aux travaux et à la fatigue. Dès son enfance, on remarque en lui des traits d'humanité. Son caractère généreux le portoit

UNIVERSITY

pagnons regardoit on exigea er. sa mère on plus énateurs sur cenx ans trop e paroît son fils; on, aux ! Si elle

rs de sa

ais il se

soit par

evoulor

ses dé-

stime et

n consin.

Mamee

erno fils

, qui lui

retit-fils,

secrètes.

ilblique-

assacrer,

nstruites

le jeune

auroient

il ne leur

à obliger. Il monta sur le trône à l'âge de seize ans. Il faut attribuer moins à lui, à cet âge, qu'à sa mère et à sa grand? mère, dont il respecta toujours les lumières, le choix d'un conseil des seize plus estimables sénateurs, entre lesquels on compte Sabinus, nommé le Caton de son siècle; Ulpianus, célèbre jurisconsulte; Gordianus, qui parvint depuis à l'empire ; Catilinus Severus, admiré par sa profonde érudition; Serenianus, respectable par sa probité, et Quintillius Marcellus, grand partisan des anciennes mœurs des Romains, Avec de pareils conseillers et d'excellentes dispositions, Alexandre commença un règne digne de servir de modèle à tous les princes.

L'empire paroissoit si vénal, tellement destiné à devenir la proie de ceux qui sauroient se concilier la bienveillance des soldats, qu'on ne doit pas être surpris qu'il se soit élevé des prétendans. Les armées afin d'avoir la gloire et le profit de donner un maître à l'empire, y portoient leurs généraux, ou d'autres, même malgré eux. Ainsi un nommé Taurinus, honoré du titre d'empereur contre son gré, dans l'armée de Syrie, s'enfuit, et poursuivi par les mutins, se précipita dans l'Euphrate, et s'y

noya. U
d'une co
d'Edesse
fidèles à
gardes
placer su
H échapp
campagn

Alexa même de compétit teur, d'n Rome. L qu'il trav soldats, uroient d venir à la veut bier attachées collègue contre de pire. A menta C généreus tager au pédition semble à lieues, pereur l

voyage

core. A

GARLETON UNIVERSITY

noya. Uranus, plus sensible à l'éclat d'une couronne, l'accepta de l'armée d'Edesse, mais il fut défait par les troupes sidèles à Alexandre. A Rome, quelques gardes prétoriennes entreprirent de placer sur le trône un nommé Antonin. Il échappa à leur faveur, et se retira à la

campagne.

Alexandre se débarrassa par luimême des poursuites ambitieuses d'un compétiteur, Arinius Camillius, sénateur, d'une des plus illustres familles de Rome. Le jeune empereur, apprenant qu'il travailloit à obtenir l'affection des soldats, dans l'espérance qu'ils le revêtiroient de la pourpre impériale, le fait venir à la cour, le remercie de ce qu'il veut bien partager avec lui les peines attachées à sa dignité, et le nomme son collègue. Il falloit partir pour une guerre contre des peuples limitrophes de l'empire. Alexandre offre le commandement à Camille. A son refus l'empereur, généreusement prudent, le prie de partager au moins avec lui la gloire de l'expédition. Les deux collègues partent ensemble à pied. Après avoir fait quelques lieues, Camille se trouva épuisé; l'empereur lui conseilla de faire le reste du voyage à cheval; le cheval le fatigue encore. Alexandre lui fait prendre une

âge de à lui, grand'. les lues seize esquels

Caton
e jurisnt deverus,
; Sere
vité, et
vartisan
omains.
l'excel-

le mo-, telle-

com-

le ceux enveilas être prétenloire et à l'emax, ou

nsi un e d'emnée de

es mu-, et s'y voiture. Ce procédé poli en apparence, humilie tellement le collègue, qu'il abdique, et retourne à sa campagne, où Alexandre le laissa vivre tranquillement.

L'exemple que l'empereur donnoit aux soldats, pour la marche, il le donnoit pour tout le reste, étoit vêtu comme eux, usoit des mêmes alimens. Chacun pouvoit le voir manger et l'approcher dans tous les tems. Il veilloit singulièrement à leur conservation, les visitoit dans les maladies, les récompensoit noblement, mais aussi exigeoit d'eux une grande exactitude dans leurs devoirs. Ces soins: lui donnoient sur eux, malgrésa jeunesse, des droits qu'il savoit dans l'occasion faire respecter. Qu'on se représente un adolescent entouré d'une légion qui murmure et qui exprime son mécontentement par des cris. « Taisez-« vous, leur dit-il, d'un ton imposant; « réservez ces clameurs pour épouvanter « les Perses, les Sarmates et les Ger-« mains »: Ils continuoient de menacer. Alexandre leur dit d'un ton courroucé, « Bourgeois, retirez-vous et quittez les « armes». Frappée comme d'un coup de foudre, la légion dépose les armes, se dépouille de la casaque militaire, et se retire en silence. Mais après l'avoir humili et on n les aut

Ceij cetteex capitai le récit ment a que l'h Earmée « attaq « mais (egrand « des t ( cents: «deux ( avons ( Perse ( armés «:enleve ((en pi amille! ( armés cun no «que n « reven « chesse « à rem ( nos ar

« reconi

triomph

rence, , qu'il pagne, quille-

lonnoit le doncomme Chacun procher visitoit soit noeux une devoirs, malgréoit dans n se re-

é d'une me son Taisez-posant; uvanter es Gerenacer. rroucé, ittez les

nes, se e, et se l'avoir

coup de

humiliée, l'empereur la recut en grâce, et on remarqua qu'elle se distingua entre les autres dans la guerre de Perse.

Ce jeune prince signala sa valeur dans cette expédition, et se conduisit en grand. capitaine. Il fit lui-même en plein sénat le récit de sa viotoire, parlant modestement au nom de tous, et ne s'attribuant: que l'honneur commun avec le reste de l'arméen a L'équemi, dit il, vint, nous « attaquer avec sept cents éléphans. Ja-« mais on n'a vu ces animaux réunis en si « grand nombre. Ils avoient sur leur dos « des tours remplies d'archers: Trois « cents: de ces éléphans ont été pris . « deux cents ont été tués , et nous en « avons ramené dix-huit avec nous. Les « Perses avoient dix-huit cents charriots carmés de faulx, nous leur en avons. « enlevé deux cents: Nous avons taillé «cen pièces une armée de cent vingt amilie chevaux et de dix mille hommes « armés de toutes pièces. Nous avous fait « un nombre prodigieux de prisonuiers « que nous avons vendus. L'armée est « revenue chargée de gloire et de ri+ « chesses. C'estra vous, pères conscrits, « à remercien les dieux qui ont protégé anos armes et à leur témoigner notre « reconnoissance ». Le char de son triomphe: aw lieu de quatre chevaux

blancs, selon la coutume, fut attelé de quatre éléphans; et ce triomphe eut cela de particulier, qu'outre la gratification d'usage, que l'empereur fit au peuple, il établit, au nom de sa mère, des fonds pour l'entretien des enfans des pauvres citoyens, qui par cette raison furent

appelés les enfans de Mamea. A landa

Sic'est un devoir pour un prince d'être bon, c'en est encore un plus rigoureux d'être juste. Alexandre s'en acquittoit avec la plus grande exactitude. « C'est, « disoit-il, une grande recommandation « pour les charges que de ne les pas bri-« guer ». Jamais il ne souffrit qu'on en vendît aucune. Îl disoit à ce sujet: «Celui « qui achète doit vendre à son tour. Il y « auroit de l'injustice à punir un homme « pour avoir vendu, après lui avoir per-« mis d'acheter ». Quand il se proposoit de conférer le gouvernement d'une province à quelqu'un, il faisoit publier son nom, et il encourageoit tous ceux qui savoient quelque chose à sa charge à venir le déclarer, soit en public, soit en particulier. « Puisque les Chrétiens, disoit-« il, font usage de cette méthode dans le « choix de leurs prêtres, il est raison-« nable que nous nous en servions aussi « dans le choix des gouverneurs de « province, qui ont entre les mains les

« le « d' mier princ pour par-te voud

Al être 1 qui v ľomb puleu l'envir ses con avoien homm reur , prome et de moyen qu'il fa prenoi queque en fave soit cep toujour Par ce a desrich digné d norer lu vant le s elé de at cela cation ple, il fonds auvres furent

in limit d'être oureux quittoit C'est; dation pas briu'on en : «Celui our. Il y homme oir perroposoit une prolier son euxaqui geavenir en spardisoite dans le raisonons aussi eurs de nains les « les biens et la vie d'un si grand nombre « d'hommes ». Cette discipline des premiers Chrétiens citée et imitée par un prince payen, est remarquable. Il avoit pour maxime favorite, qu'il fit inscrire par-tout: Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fissent.

Alexandre a donné l'exemple peutêtre unique de la punition d'un homme qui vendoit, non pas son crédit, mais l'ombre de la faveur. Par l'attention scrupuleuse qu'il portoit sur tous ceux qui l'environnoient, il découvrit qu'un de ses courtisans se donnoit à tous ceux qui avoient besoin de protection pour un homme très-puissant auprès de l'empereur, et que sous cette apparence; il promettoit de parler de l'affaire du client, et de la recommander efficacement. moyennant une somme qu'il stipuloit, et qu'il faisoit payer d'avance. Souvent il prenoit des deux côtés: et il fut prouvé que quelquefois il n'ouvroit pas la bouche en faveur des parties, dont il nourrissoit cependant les espérances, en faisant toujours ajouter à la première somme. Par ce moyen frauduleux, il avoit amassé des richesses immenses. L'empereur, indigné d'une ruse capable de le déshonorer lui-même, accusa le coupable devant le sénat, qui le condamna à mort.

Il sutattaché à un gibet, et sussoqué par la sumée des sagots verts allumés autour de lui. Pendant son supplice, un officier public crioit: Celui qui vend de la sumée, meurt de la sumée. Il est probable qu'Alexandre ne sut pas obligé d'exercer deux sois la même justice, et qu'elle servit de frein aux autres malversations qu'on se permet quelquesois auprès des princes. Il diminua autant qu'il lui sut possible les impôts; ceux qui étoient employés à les lever; il les appeloit des maux nécessaires.

A la guerre contre les Perses, en succéda une contre les Germains. L'empereur partit pour ce pays avec sa mère et son conseil ordinaire. Il trouva les légions dans une indiscipline totale. Son premier soin fut de tâcher d'y remettre l'ordre. Ce projetalarma lessoldats. Leur crainte et leur mécontentement furent artificieusement entretenus par un de leurs officiers, nomme Maximin, goth de nation, qu' Alexandre, en faveur de sa bravoure, avoit mis à la tête d'un corps de Pannoniens. Il se servit du crédit qu'il avoit parmi ses soldats, pour leur: représenter le jeune, empereur comme un prince foible qui se laissoit gouverner par une femme, incapable de les commander, et de pousser la guerre

eon

1 lieu hen entr moi avec endr poit surp crés. court garde entre la ten ne fai visage lence périt a Sévèr Traje firent mais sur le Alexa

Apr sassina dresse cune p par l'ai avec vigueur. Il gagna beaucoup de

complices.

qué par autour

officier l de la

est pro-

s obligé

tice, et es mal-

Iquefois

a autant

s; ceux

r il les

, en suc-L'empe-

mère et

va les lé-

tale. Son

remettre

ats. Leur nt furent

r un de

in, goth

faveur de ête d'un

t du cré-

ats, pour

empereur

e laissoit ipable de

Le barbare avoit bien examiné les lieux et étudié les momens. Vers une heure après midi, lorsque les gardes, entraînés par le sommeil, se permettoient moins de vigilance, Maximin arrive avec une troupe déterminée, dans un endroit peu distant de l'armée qu'occupoit l'empereur. La plupart des gardes surpris, fuient, les autres sont massacrés. Maméa, appelé par le bruit, accourt avec quelques capitaines des gardes. Les rebelles les assassinent tous, entrent l'épée nue et sanglante dans la tente du prince. Seul et désarmé, il ne fait aucune résistance, se couvre le visage de son manteau et reçoit en silence les coups qu'on lui porte. Ainsi périt à vingt-six ans et demi Alexandre Sévère, après un règne de treize ans. Trajan, Antonin et Marc-Aurèle sirent peut-être de plus grandes choses; mais ils étoient plus âgés en montant sur le trône impérial, que ne l'étoit Alexandre lorsqu'il en descendit.

Après avoir présidé et coopéré à l'assassinat d'Alexandre, Maximin eut l'adresse de persuader qu'il n'y avoit au-Gordien, cune part, et de se faire élire empereur Maximin et Balbin. 235. par l'armée. Le sénat confirma le choix la guerre

Les deux Maximin . .

dessoldats, n'osant s'y opposer. Le nouvel empereur s'associa Maximin, son sils. Le père étoit né d'un Goth et d'une Alaine. Sa première condition fut d'être berger. On dit qu'il avoit près de huit pieds de haut, qu'il étoit bien proportionné et d'une force de corps extraordinaire. Les preuves qu'il en donna, jointes à sonintrépidité, le conduisirent aux dignités militaires. On assure qu'il entraînoit un chariot que deux bœufs avoient peine à tirer, qu'il déracinoit de grands arbres, qu'il écrasoit des

cailloux entre ses doigts.

Dans deux jeux que donna Sévère en passant par la Thrace, Maximin, âgé de vingt ans, voyant qu'il y avoit des prix à gagner, demanda en langage moitié thrace et moitié latin, d'être admis au nombre des combattans. On lui assigna pour adversaires les esclaves les plus vigoureux du camp. Il en vainquit seize l'un après l'autre. L'empereur, en récompense, l'admit dans la cavalerie. Comme ce prince, quelques jours après, visitoit à cheval les différens quartiers du camp, Maximin, à pied, le suivoit en courant. Sévère, pour l'éprouver, mit son cheval au galop, Maximin sit le tour du camp avec lui sans en paroître fatigué. Au bout de

vel sen de des lier don geo. vian vin ' gard ce p Mac fit tr piqu servi lni d gion . rétab féra d dont presq aussi son c beaut

Mo sonne reproc qu'il

nombi excité t d'une
t d'être
de huit
proporxtraordonna,
uisirent
re qu'il
bœufs
racinoit
oit des

in, âgé
voit des
langage
être adns. On
esclaves

Il en L'emt dans la uel ques es diffémin, à Sévère, I au ga-

mp avec

bout de

la course, l'empereur lui dit : Thrace, veux-tu lutter maintenant? Il y cc sentit. On fit venir les meilleurs lutteurs de l'armée, et il en renversa septcommé des enfans. Le prince l'honora d'un collier d'or, le gratifia d'une haute paye, dont il avoit grand besoin, car il mangeoit par jour jusqu'à soixante livres de viande, buvoit vingt-quatre pintes de vin sans faire d'excès. Il étoit dans les gardes sous Caracalla. Fort attaché à ce prince, il ne voulut pas servir sous Macrin, son meurtrier. Héliogabale le fit tribun. Choqué de quelques paroles piquantes de l'empereur, il se retira du service, y reparut sous Alexandre, qui lui donna le commandement d'une légion, et qui comptant sur lui pour le rétablissement de la discipline, lui conféra dans l'armée une grande puissance, dont il abusa. Son fils, d'une stature presque égale à celle de son père, étoit aussi recommandable par sa forcé et son courage, que remarquable par sa beauté.

Maximin haissoit tellement les personnes de qualité, qui sembloient lui reprocher la bassesse de son extraction, qu'il en fit inhumainement périr un nombre considérable. Deux révoltes, excitées dans son camp même, lui fournirent le prétexte d'immoler à sa haine les grands et les riches. L'une le fut par Magnus, consulaire, d'une naissance illustre, qui avoit fait dessein, quand l'empereur, qui marchoit contre les Allemands, auroit passé le Rhin avec une partie de son armée, de rompre le pont, et de se faire proclamer empereur par l'autre. Son complot ayant été découvert, il fut tué. L'autre révolte étoit involontaire, de la part de Quartinus, homme consulaire, ami d'Alexandre, que des légions mécontentes revêtirent malgré lui du manteau impérial. Un officier, nommé Maceda, son ami, pour faire oublier la part qu'il avoit eue à la révolte, conpa la tête, pendant la nuit, au compétiteur de Maximin, et la lui porta. Mais l'empereur le fit mourir, comme rebelle à son prince et traître à son ami. Maximin acquit dans la guerre d'Allemagne la confiance des soldats par ses victoires. Il se vanta dans la lettre qu'il écrivit au sénat, (quel triomphe aux yeux de l'humanité!) d'avoir ravagé cent cinquante lieues de pays, détruit autant de villages, fait un nombre incroyable de prisonniers, et livré plus de batailles qu'aucun de ses prédécesseurs!

Mais pendant qu'il franchissoit les

mara pens des e lans disti Mas ruine prép veng oppo Gord outre leus lumi soun maje porte de qu et en le rep cepta lui s souve

> Le appla velle deux de d prem

quara

toute

a haine fut par issance quand tre les in avec mpre le pereur été déte étoit rtinus, andre, vêtirent ial. Un n ami; voit eue pendant ximin, ir le fit rince et uit dans nce des ta dans (quel anité!) eues de s, fait nniers,

n de ses

oit les

marais de la basse Allemagne, où il pensa périr, ses cruautés lui suscitoient des ennemis jusque dans les sables brûlans de l'Afrique. Deux jeunes gens de distinction, condamnés par un agent de Maximin à une amende qui les auroit ruinés, gagnent des soldats, tuent le préposé de l'empereur; et bien sûrs qu'il vengera la mort de son employé, ils lui opposent un rival dans la personne de Gordien, proconsul d'Afrique. Il avoit, outre une naissance illustre, tous les taleus propres à faire un bon empereur, lumières, affabilité pour les peuples soumis à son administration, prestance majestueuse. Rien ne lui manquoit pour porter dignement le sceptre; mais l'âge de quatre-vingts ans le rendoit pesant et embarrassant pour ses mains; aussile repoussa-t-il tant qu'il put, et ne l'accepta enfin qu'avec cette condition, qu'il lui seroit permis de partager l'autorité souveraine avec son fils. Ce prince avoit quarante-six ans, et étoit doué de toutes les vertus de son père.

Le sénat, qui détestoit Maximin; applaudit à cette élection; dont la nouvelle vint à Rome par les diplômes des deux empereurs, pleins de respect et de déférence pour ce corps. Dans le premier transport de sa joie, le peuple,

qui partageoit la haine du sénat contre Maximin, se permit les plus grandes cruautés contre les partisans et les amis du barbare empereur. Le sénat autorisa en quelque façon ses fureurs, en proscrivant les deux Maximin, et en les déclarant ennemis de la patrie. Mais ces décrets n'étoient pas encore connus dans les provinces, qu'on apprit à Rome la catastrophe précipitée des deux Gordien. Le vieil empereur destitua mal-àpropos, en montant sur le trône, un officier de mérite, nommé Capellien, qui lui avoit toujours déplu. Cet officier disgrâcié n'obéit pas, et ramassa des troupes. Gordien le fils alla au-devant de lui, fut battu et tué, et le père s'étrangla de désespoir avec sa ceinture, après un mois et six jours de règne.

Autant l'élévation des Gordien avoit causé de joie à la capitale, autant la nouvelle de leur chûte causa de désolation. Après ce qu'on s'étoit permis contre Maximin, et la connoissance de son caractère, on ne pouvoit s'attendre qu'à une vengeance horrible. C'est avec une rage plutôt de bête féroce que de créature humaine, qu'il avoit appris les excès auxquels on s'étoit laissé aller contre ses amis. Il se frappa la tête contre les

murailleses vête qui l'en son fils de son qu'il avo où il au du séna constern les femm faisoit de pour que capitale.

Mais il mité, le que la pr des temp deux emp trastoient se flatta q propres à Balbin co ouissoit d uxe et les bas moins moins de militaires . ivil. Au c harron ; commande oit un sûr

UNIVERSITY

des mis rosles ces dans ne la Vorl-àun

ntre

des
des
dedeet le
sa
s de

ien,

ivoit
ion.
ntre
icaqu'à
une
réaexptre
les

murailles, se roula par terre, déchira ses vêtemens, tira l'épée, frappa ceux qui l'entouroient, et auroit poignardé son fils, s'il ne s'étoit sauvé. Le motif de son emportement contre lui, étoit qu'il avoit refusé d'aller vivre à Rome, où il auroit pu arrêter les démarches du sénat, et prévenir la révolte. La consternation y étoit donc générale; les femmes, les enfans, tout le peuple faisoit des vœux dans les temples, pour que jamais Maximin ne revît la capitale.

Mais il approchoit : dans cette extrémité, le désespoir fit prendre un parti que la prudence auroit désavoué dans des temps plus calmes. Le sénat élut deux empereurs, dont les qualités contrastoient comme la naissance; mais on se flatta qu'ils n'en seroient que plus propres à procurer le bien communa Balbin comptoit des aïeux illustres jouissoit de grandes richesses, aimoit le uxe et les plaisirs, mais n'en obtenoit pas moins l'estime générale. Il avoit noins de talens pour les expéditions militaires, que pour le gouvernement ivil. Au contraire, Maxime, fils d'un harron, de simple soldat parvenu au commandement des armées, prometoit un sûr rempart contre les efforts de

Maximin. Maxime sut donc chargé du commandement des troupes, pendant que Balbin gouverneroit l'empire. Cette élection n'obtint pas l'approbation générale; le peuple se révolta. Pour l'appaiser, on sut obligé d'associer aux deux empereurs Gordien, âgé de treize ans, sils ou neveu de Gordien le fils, que les Romains demandoient par respect et par attachement pour cette famille.

La complaisance du sénat ne parvint pas à faire cesser les mouvemens populaires. Rome commençoit à éprouver les convulsions de l'anarchie, qui la conduisit à sa ruine. Une querelle s'éleva entre le peuple et les prétoriens. Ceux-ci maltraités se refugièrent dans leur camp; la populace, aidée des gladiateurs, les y attaqua. Ne pouvant les vaincre, elle coupa les canaux qui y conduisoient de l'eau. Les soldats désespérés fondent sur la multitude qui les environnoit, et en font un affreux carnage; vils les poursuivent jusques dans la ville. Les pierres et les tuiles tombent sur eux de toute part; les soldats mettent le feu aux boutiques et au magasins. En peu de temps une partie de la ville, et une quantité de choses précieuses, furent réduites en cendres: beaucoup de personnes de tout rang péri fure et le pere à la mult Gora alors roit d

sujet A malg sur l' le pe théât semei bitan périr. fans n à la d cheve ce tra templ résolu Rome par ce son ar de ses serépa contre argé du

pendant

e. Cette.

on géné-

l'appai-

ux deux

ize ans,

ls, que

respect

famille.

parvint

is popu-

ouver les

i la con-

le s'éleva

. Ceux-ci

ns leur

s gladia-

hvant les

ax qui y

dats dé-

tude qui

affreux

jusques

les tuiles

; les sol-

es et aux

ne partie

le choses

cendres:

out rang

GARLETON UNIVERSITY

périrent dans les slammes : les temples furent prosanés, les maisons pillées, et les rues couvertes de cadavres. L'empereur Balbin, dangereusement blessé à la tête, ne parvint à appaiser le tumulte, qu'en faisant paroître le jeune Gordien revêtu de la robe de pourpre; alors les hostilités cessèrent, ce qui seroit croire que les droits du jeune prince entroient pour quelque chose dans le sujet de cette violente rixe.

Après ces massacres et ces runes ; malgré l'inquiétude où l'on devoit être sur l'invasion prochaine de Maximin, le peuple continua de fréquenter les théâtres comme à l'ordinaire. Heureusement le barbare fut arrêté par les habitans d'Aquilée, qui préférèrent de périr plutôt que de se rendre. Les enfans mêmes et les femmes prirent part à la défense. Celles-ci coupèrent leurs cheveux pour en faire des cordes d'arc; ce trait d'héroïsme fut consacré par un temple dédié à Vénus la Chauve. La résolution des citoyens d'Aquilée sauva Rome. L'endant que *Maxime*, protégé par cette ville, grossissoit et disciplinoit son armée, les soldats de Maximin, las de ses cruautés, et alarmés du bruit qui se répandoit que l'empire entier s'armoit contre eux, et alloit leur tomber sur les

6

bras, fondent sur la tente de l'empereur, et l'égorgent avec son fils. Le père étoit âgé de cinquante-cinq ans, et le fils de vingt-un. Leur règne dura trois ans. Leur armée se réunit à Maxime, et prêta serment aux em-

pereurs.

La nouvelle de la mort des Maximin arriva à Rome pendant que Balbin, Gordien, et tout le peuple assistoient aux jeux. Ils se précipitèrent dans les temples, pour y rendre aux dieux des actions de grâces. Balbin, que le nom seul de Maximin avoit toujours fait trembler, sacrifia cent victimes à-la-fois, et sit offrir des hécatombes dans toutes les villes de l'empire. Maxime, à son retour, fut reçu comme s'il avoit gagné une victoire. Les deux empereurs commencèrent à gouverner de concert. Il y avoit entre eux de la jalousie; mais le voile de leur prudence cachoit cette passion. Maxime n'étoit point aimé des gardes prétoriennes. Elles craignoient qu'il ne voulût retablir la discipline, ou qu'il ne les cassat, comme Sévère avoit cassé leurs prédécesseurs, pour mettre à leur place un corps de Germains, ramenés de son armée d'Aquilée, qui lui étoient fort affectionnés. Ces prétoriens étoient aussi prévenus contre Balbin,

qu'il tend sion de l'

. Ils des d auxj perei en f Gern crain par s d'eux dant pénèt les en les cl qu'ils ils app rent massa leurs le jeu emper rien à dans l

zième : ble, d' versell

paisibl

empels. Le ans, e dura unit à x em-

aximin albin, stoient lans les eux des le nom ars, fait -la-fois, toutes , à son t gagné s comert. Il y mais le tte pasmé des gnoient ine, ou re avoit mettre ns, raqui lui

toriens

albin,

qu'ils croyoient favoriser le dessein prétendu de Maxime. Dans cette persuasion, ils prennent le parti de se défaire de l'un et de l'autre.

. Ils choisissent un jour, où la plupart des domestiques et des gardes assistant aux jeux capitolins, avoient laissé les empereurs presque seuls, et se présentent en force. Maxime veut appeler ses Germains. Balbin s'y oppose, dans la crainte que ce soit une alarme suscitée par son collègue, et qu'il ne se serve d'eux pour lui enlever l'autorité. Pendant cette altercation, les prétoriens pénètrent dans le palais, en arrachent les empereurs, déchirent leurs robes, et les chargent de coups. Dans le temps qu'ils les entraînoient dans leur camp, ils apprennent que les Germains accourent pour les délivrer. Furieux, ils massacrent les deux infortunés, laissent leurs corps dans la rue, et emmènent le jeune Gordien, qu'ils proclament empereur. Les Germains n'ayant plus rien à fairc, se retirent tranquillement dans leurs quartiers, et la ville reste paisible.

Ce prince commençoit sa quator- Gordien le zième année : il étoit d'une figure agréable, d'un caractère si doux, qu'il sut universellement chéri. Le sénat l'appeloit

son fils, le peuple son favori, les soldats leur enfant. Aux qualités nécessaires pour former un excellent prince, il joignoit le goût des arts et des sciences; mais n'ayant point une Mamea pour mère, et manquant d'expérience, il tomba au commencement de son règne, entre les mains d'un nommé Maurus, et de quelques affranchis rusés et corrompus, qui abusèrent de sa confiance et de sa jeunesse. A quinze ans, il épousa Tranquillina, fille de Misithée, dont on ignore la naissance et les actions, mais dont en récompense on connoît les talens et la vertu. Gordien eut le bon esprit de se livrer tout entier à son beau-père, de se conduire par ses conseils, et de l'approcher de sa personne, en lui donnant la charge de capitaine des gardes, pour être plus à portée de profiter de ses lumières.

Sous la tutelle de son beau-père, Gordien gouverna à la satisfaction de tout l'empire, malheureusementil perdit trop tôt cet excellent homme, qui fit en mourant une faute capitale, savoir, de donner sa place de capitaine des gardes à Philippe, dont il estimoit la bravoure, et dont il ne suspectoit pas la fidélité. Le jeune empereur, plein de cette même confiance, le prit pour guide

dan Sap eng où con eut Des en v secr fut i senti un r au n les c ce je aprè

en re
P
été c
de ce
et s'
comi
se tro
natio
que
soum
ratio
qu'il
press
des l
l'Arm

soldats essaires ace, il iences; a pour nce, il ı règne, aurus, et coronfiance ans, il isithee, les acense on Gordien at entier nire par r de sa harge de e plus à es. n-père, ction de il perdit rui fit en voir , de

s gardes

ravoure,

fidelité.

e cette

r guide

dans ses opérations militaires contre Sapor, roi de Perse. Le perfide conseiller engagea l'armée dans des pays difficiles, où les marches étoient pénibles, et fit commettre beaucoup de fautes, qu'il eut l'adresse de rejetter sur Gordien. Des murmures et des plaintes, les soldats en vinrent à demander ce qui leur étoit secrètement insinué par Philippe, qu'il fut associé à l'empire. Gordien y consentit. Mais l'armée conserva pour lui un reste d'affection qui porta ombrage au nouvel empereur. Il le fit tuer sur les consins de la Perse. Les assassins de ce jeune prince périrent quelque temps après. Il ne vécut que dix-neuf ans, et en régna près de dix.

Philippe étoit Arabe. Son père avoit Philippe. été chef de voleurs, c'est-à-dire, d'une de ces hordes qui parcourent l'Arabie, et s'emparent du bien des voyageurs comme leur appartenant, parce qu'ils se trouvent sur le terrain de leur domination. On dit, et il est sort probable, que Philippe étoit chrétien, et qu'il se soumit à la pénitence publique, en réparation de la mort de Gordien. Aussitôt qu'il fut reconnu empereur par l'armée, pressé de se rendre à Rome, il acheta des Perses la paix par la cession de l'Arménie et de la Mésopotamie, qu'il

Panne

empe

et le p

tôt q

déclar

peu ar

fils. L

Goths

échec

Les G

Le jeu

sion.

propre

tellem

cheval

voyant

« gnor

k cett

« pas

deux a

quante

quelqu

mourir bruit q

officier

avec le

prendr

en ave

sa défai

de cet

Com

reprit quelque temps après, pour appaiser les murmures qu'excita cette lâche condescendance. Son gouvernement s'annonça par des actes de bonté et de douceur, qui n'empêchèrent pas que des révoltes n'éclatassent en plusieurs endroits. La plus dangereuse parut à l'empereur celle de Pannonie. Philippe fut trompé sur celui qu'il envoya pour l'appaiser, comme Gordien l'avoit été, lorsqu'il avoit donné sa confiance à Philippe. Dece, qu'il chargea de faire rentrer les rebelles dans le devoir, se laissa séduire par eux, accepta l'empire, et marcha sur Rome. L'empereur s'avança pour le combattre et fut tué. Aussitôt que les prétoriens apprirent sa mort, ils massacrèrent son fils âgé de septans, qu'il leur avoit donné en garde, en le nommant César. Philippe avoit cinquante-sept ans, et il en régna cinq et quatre mois. La religion chrétienne prit un grand accroissement sous son règne.

Dece. 249.

Il étoit naturel que Dece, son successeur, regardât comme sujets peu sûrs les chrétiens que Philippe avoit protégés et qui devoient le regretter: aussi remarque-t-on que la persécution de Dece fut une des plus cruelles que la religion éprouva. Ce prince étoit de la

**UNIVERSITY** 

ur apelâche ement é et de as que usieurs parut à hilippe a pour it été, ance à le faire oir, se mpire, ur s'ait tué. rent sa âgé de garde, e avoit a cinq tienne

n suceu sûrs otégés emar-Dece la rede la

us son

Pannonie même, où il fut proclamé empereur par ses soldats, que le sénat et le peuple n'osèrent contredire. Aussitôt qu'il sut revêtu de la pourpre, il déclara César, son fils aîné, et décora peu après du même titre ses trois autres fils. Le jeune prince, envoyé contre les Goths, les battit, essuya ensuite un échec dont le père voulut le venger. Les Goths combattirent en désespérés. Le jeune Dece se signala en cette occasion. Il tua plus d'un ennemi de sa propre main. Mais ayant été blessé mortellement d'une flèche, il tomba de son cheval à la vue de l'armée. Son père le voyant, cria à ses soldats : « Compa-. « gnons, ce n'est qu'un homme que k cette perte, ne nous décourageons « pas ». Mais il fut tué lui-même, avec deux autres de ses fils, à l'âge de cinquante-neuf ans, après deux ans et quelques mois de règne.

Comme si un empereur ne pouvoit Gallus. Emimourir sans trahison, on répandit le lien. 252. bruit que Gallus, un de ses principaux officiers, en correspondance secrète avec les Goths, conseilla à Dece de prendre une position désavantageuse, en avertit les ennemis, et occasionna sa défaite et sa mort. S'il fut coupable de cette trahison, il sut si bien la

cacher, qu'en récompense du chagrin ces le qu'il montra de ce désastre, l'armée le d'un te proclama empereur. Il déclara son fils sure al *Volusien, César*, lui fit épouser une fille **d**e séna de Dece, et adopta Hostilien, le seul le ren restant des quatre sils de Dece. Gallus voix l étoit Africain, et avoit toujours fait la Val guerre, c'étoit son principal mérite; « n'a s cependant il conclut une paix honteuse Me sure avec les Goths, afin d'aller jouir des dé- perséc lices de Rome. Emilien, chef des troupes Ipremie opposées à ce peuple, venges l'honneur acquitt de l'empire. Fier de ses succès, il se sit charges donner la pourpre par ses soldats, et lintégrit alla affronter Gallus en Italie. Sa har-Brendois diesse lui réassit. Les soldats de Gallus, Chaque méprisant ce prince plongé dans les droit de plaisirs, le massacrèrent avec son fils, voix se après un règne de dix-huit mois, en Valéri présence de l'armée d'Emilien qu'ils des ten proclamèrent empereur. La puissance hontes de celui-ci dura encore moins. Il fut tué envahi au bont de trois ou quatre mois, par desoloi ses soldats, pour éviter, disoient-ils, la désoloi guerre civile, lorsqu'ils apprirent qu'ils padoce alloient être attaqués par une armée que Veser, Valérien, dont ils avoient une haute comme opinion, avoit levée pour Gallus.

Valérien. 253.

Quand cette armée apprit que Gallus excursi et son fils étoient morts, elle plaça sur nomme le trone Valérien, son chef. C'est un de lavec av

et à se

lus.

a chagrin ces hommes rares qu'on pent peindre armée le d'un trait. Dece voulant rétablir la censon fils sure abolie depuis long-temps, chargea r une fille sénat de choisir une personne capable de remplir cette charge. Tout d'une voix les sénateurs s'écrièrent : « Que urs fait la « Valérien soit censeur! Que celui qui mérite; « n'a aucune faute à se reprocher, cenhonteuse of sure celle des autres ». Cependant il persécuta les chrétiens. Il étoit d'une des premières familles de Rome, et s'étoit acquitté avec honneur des principales charges, tant civiles que militaires: Son oldats, et intégrité, sa modestie, sa prudence, le rendoient cher à tout le monde. Si chaque homme dans l'empire avoit eu le droit de choisir un empereur, toutes les son fils, mois, en Valérien. Mais il parvint au trône dans en qu'ils des temps malheureux. Les Goths de nuissance toutes sortes de dénominations, avoient envahi la Mœsie, la Thrace et la Macénois, par doine. Les Perses ayant passé l'Euphrate, ent-ils, la désoloient la Syrie, la Cilicie et la Capent qu'ils padoce. Les peuples des environs du rmée que Veser, unis pour défendre leur liberté, ne haute commencèrent alors à se faire connoître et à se rendre redoutables par leurs e Gallus excursions. Gallien, fils de Valérien, plaça sur nommé César, combattit les Germains est un de lavec avantage. L'empereur eut encore

d'autres généraux qui se distinguèrent : Aurélien, contre les Goths; Probus, contre les Sarmates et les Quades.

Valérien prit pour lui la tâche la plus difficile, celle de faire tête aux Perses. Loin de réussir, malgré sa capacité et son courage, il éprouva le plus grand des malheurs que puisse essuyer un souverain. Supor le fit prisonnier, le traita pendant sa vie d'une manière outrageante, le fit écorcher après sa mort, et ordonna qu'on pendît sa peau dans un temple, comme un monument perpétuel de la honte des Romains. On ne sait combien de temps cet empereur vécut dans les fers. Rien ne le toucha plus dans sa malheureuse situation; que de se voir entièrement négligé par Gallien, pendant que la plupart des princes étrangers, ceux - mêmes qui avoient aidé Sapor contre les Romains, demandoient avec instance la liberté de ce brave et malheureux empereur. Ce fils dénaturé ne fit aucune démarche en faveur d'un père si estimable, charmé apparemment d'occuper le trône, où il se plaça aussitôt qu'il sut la captivité de son père. Valérien ne s'y maintint que sept ans.

Si l'on compte les tyrans qui pendant huit ans que Gallien régna seul, prirent

la pou lui, or des ge de pro vernet procla s'attaq quefoi ques r ours. querel gées, l ordinai pétiteu que l'i dans u mées c citoyen tières, rent, p le fer, de buti nne in niers. es fléar destruc en, plus

de mua

snivie c

compag

ditans.

gnèrent : Probus, des. tâche la tête aux ré sa cava le plus e essuyer sonnier, manière après sa t sa peau onument nains. On mpereur e toucha tion, que gligé pár part des mes qui lomains, a · liberté npereur. émarche , charmé ne, où il tivité de tint que

pendant prirent la pourpre, soit de son aveu, soit malgré lui, on en trouvera dix-neuf. C'étoient des généraux d'armée, des gouverneurs de provinces, souvent de simples gouverneurs de villes, qui se faisoient proclamer. Les rivaux se cherchoient, s'attaquoient, se combattoient. Quelquefois leur empire n'a duré que quelques mois, et même trois ou quatre jours. Les peuples prenoient part à la querelle, les campagnes étoient ravagées, les villes pillées, et tout finissoit ordinairement par le massacre des compétiteurs et de leurs partisans. Pendant que l'intérieur de l'empire étoit ainsi dans un état de trouble perpétuel, armées contre armées, citoyens contre citoyens, les barbares forçoient les fronières, se répandoient comme un torrent, portoient par - tout la flamme et le fer, et ne se retiroient que chargés de butin, emmenant dans leurs forêts ne incroyable multitude de prisonpiers. En même-temps, comme si tous les fléaux se fussent rassemblés pour la destruction de ce malheureux empire, en plusieurs cantons le ciel se couvrit de nuages, une obscurité complète, mivie de tremblemens de terre, et accompagnée de tonnerre, effraya les hapitans. La terre s'ouvrit dans plusieurs endroits, et engloutit les maisons. A la place des montagnes parurent des lacs; et des sables stériles à la place de riantes campagnes. La mer se précipita sur le continent, renversa plusieurs villes, en même-temps que la peste, sortie de l'Egypte, exerçoit des ravages inouis dans la Grèce, l'Italie et Rome même, où elle entassoit les cadavres. Tel est le tableau de l'empire sous Gallien. Ses cruautés en rembrunissent encore les

couleurs. Le premier qui se déclara empereur, qu'il l'ass fut Ingenuus, en Pannonie, grand ca- du crime pitaine, fort aimé du peuple et des Gallie soldats. Vaincu par les généraux de son fils Gallien; il se tua lui-même pour ne pas Sylvanus tomber entre les mains de ce prince, piqués de dont il connoissoit la barbarie. Ne pouvant plus rien contre le chef qui s'étoit tuteur et l soustrait à sa fureur, Gallien écrivit à Posthum Celer, commandant son armée : « Je beau roya « ne serai point content si vous faites et de l'Ar « mourir seulement ceux qui ont porté ui, penda « les armes contre moi ; il faut que vous l'équité, « exterminiez, dans chaque ville, tous vertus. Il

« aucun de ceux qui m'ont voulu de soldats for « mal, aucun de ceux qui ont mal parlé qu'ils le tu « de moi. Tuez, mettez en pièces, sans mius; son

a miséricorde; vous m'entendez. Faites Il suffir

« comi « mêm

« propi ordres

an seul villes.

Ceux réduits a succéder descende crainte ( sur l'esp

« les mâles, jeunes et vieux. N'épargnez soulut pas

s. A. la s lacs; riantes sur le les, en ctie de inouis même, el est le en. Ses

ore les

« comme vous savez que je ferois moi-« même, moi qui vous écris ceci de ma « propre main ». Conformément à ses ordres sanguinaires, on ne laissa pas un seul mâle en vie dans plusieurs villes.

Ceux qui échappèrent au massacre, réduits au désespoir, à Ingenuus firent succéder Regillianus, capitaine illustre, descendant des rois de la Dacie. La crainte qu'il inspiroit, agit tellement sur l'esprit des soldats de Regillianus, péreur, qu'il l'assassinèrent pour obtenir grâce and ca-du crime de l'avoir proclamé empereur.

et des Gallien avoit envoyé en Germanie raux de son fils Valérien, sous la conduite de r ne pas Sylvanus, son gouverneur. Les soldats, prince, piqués de ce qu'on leur donnoit un en-Ne pou- fant pour les commander, tuèrent le i s'étoit tuteur et le pupille, et élurent empereur écrivit à Posthumius. Ce prince se composa un e: « Je beau royaume des Gaules, de l'Espagne us faites et de l'Angleterre. Il y fit régner avec nt porté ui, pendant sept ans, la modération et que vous l'équité, et devint la victime de ses le, tous vertus. Il avoit pris Mayence; mais il ne pargner soulut pas l'abandonner au pillage. Ses oulu de soldats furent si irrités de ce refus, nal parlé qu'ils le tuèrent avec le jenne Posthues, sans mius, son fils.

z. Faites Il suffira de nommer ceux qui ne

firent pour ainsi dire que goûter l'autorité suprême sous le règne de Gallien. Macrien, en Egypte, où la guerre civile avoit réduit Alexandrie à un état déplorable. Denis, évêque de cette ville, rapporte que « les fureurs de la dis-« corde y étoient si violentes, qu'il étoit « plus aisé d'aller d'Orient en Occident, « que d'Alexandrie à Alexandrie. On « ne pouvoit avoir de commerce que quable « par lettres, et on avoit bien de la « leur « peine à les faire rendre. Il étoit plus « difficile de passer la rue qui étoit au aller re « milieu de la ville, que de traverser les crien que « mers ou les déserts les plus arides, méral se « Le port ressembloit au rivage de la « Mer Rouge, couvert des corps des « Egyptiens : la mer y étoit souvent « teinte de sang, et le Nil sans cesse « rempli de corps tués ou noyés. La fa- ssez po « mine se joignit à la guerre, et sut sipline, « bientôt suivie d'une peste terrible; « elle emporta chaque jour un si grand l'Egypte « nombre d'habitans, qu'il se trouvoit « dans Alexandrie moins d'hommes de- ler. Bal « puis quatorze ans jusqu'à quatre- n Egypte « vingts, qu'il n'y en avoit ordinaire-frique, « ment depuis quarante ans jusqu'à égna que « soixante - dix ». En rabattant beaucoup de ces horreurs, il resta toujours une idée affligeante de ce que gna que

peut c pillage

Con crien titre d et regr crioit « Dier sénat lui-mêr rône p ux trou c pitain prince Macrien envoya

evé à l'

Tom.

peut devenir une grande ville livrée au

pillage.

l'auto-

Fallien.

erre ci-

tte ville,

la dis-

Contre Marcien, s'éleva Valens. Maun état crien lui opposa Pison. Pison prend le itre d'empereur, est tué par Valens, et regretté par son meurtrier, qui s'écrioit : « Quel compte rendrai-je aux « Dieux de la mort de Pison? » Le sénat lui décerna cet éloge remarquable : « Qu'il n'y eut jamais de meilen de la « leur homme ». Valens, qui avoit pris lui-même la pourpre, ne tarda pas à étoit au aller rendre ce compte, ainsi que Macrien qui l'avoit fait agir. Saturnin, général sévère, se voyant porté sur le rône par son armée, malgré lui, dit orps des souvent pitaine, et vous faites un mauvais prince». En effet, ne se montrant pas és. La fa- essez politique, il voulut remettre la dise, et su pipline, et su assassiné. A la place de terrible; Macrien, Emilien prit la couronne si grand Egypte. Théodote, général de Gallien, trouvoit envoya à son empereur, qui le fit étranler. Baliste, autre usurpateur du trône n Egypte, fut tué. Celse, proclamé en rdinairefrique, homme d'un grand mérite, ne
jusqu'à
égna que sept jours, et finit comme les
nt beauures. Marius, simple aventurier, esta tou- evé à l'empire dans Mayence, n'en ce que gna que trois. Il avoit été précédé par Tom. 5.

l'il étoit ccident, rie. On rce que toit plus erser les ans cesse nmes dequatre-rdinaireLollien, Victorin et son fils, et fut suivi Des de Tétricus, qui fut aussi peu heureux. politiq Le seul des compétiteurs de Gallien, à Ode

qui vécut en bonne intelligence avec déterm lui, fut Odenat, qu'il adopta pour col- Auréo lègue, vraisemblablement parce qu'il servi a en avoit besoin. Il étoit de Palmyre, ville de Phénicie, dont les superbes rival. D' ruines attestent encore la grandeur. Les général uns le disent simple bourgeois et ma-cice d'u gistrat; les autres en font un prince. Il riale lui paroît qu'il fut le premier homme céde la politique de sa ville; il fut peut-être enrichi pù il éto par le commerce, comme l'ont été de-défait. C puis les Médicis, à Florence. Sapor roi de Perse, commit la faute impa donnable de rejeter, même avec mépris, sique, fi l'offre que lui sit Odenat, de se joindre que camp à lui contre les Romains. Ainsi repoussé, lu troul il se joignit au contraire aux Romains es deux contre Sapor, qui n'eut jamais d'enns, et à nemi plus acharné, ni plus redoutable ersuadés Ses exploits, très-avantageux à Gallien, untinère l'engagèrent, voyant qu'il ne pouvoit ordre, e prendre malgré lui la pourpre impé-ièces d'oriale, de la partager avec lui. Il en sou-parchoit tint l'honneur jusqu'à sa mort, dont on ommes a ignore le genre et la date. Zénobie, sièrent ens veuve, sous le nom de Reine de l'O- plus pi rient, gouverna la partie de l'empire ignité d'e échue à son mari.

proclam

fut suivi Des auteurs croyent que la même eureux. politique qui fit accorder par Gallien à Odenat, une portion de l'empire, le détermina à revêtir aussi de la pourpre our col- Auréole, habile capitaine, qui l'avoit ce qu'il servi avec non moins de zèle que de Palmyre, succès contre *Ingenuus*, son premier superbes rival. D'autres disent qu'il fut seulement leur. Les général, à la vérité très-favorisé. L'exers et ma-rice d'une partie de la puissance impéprince. Il riale lui donna, à ce qu'on croit, le desir mme cé- de la posséder toute entière. D'Illyrie, re enrichi pù il étoit, il s'avança en Italie, et fut nt été de- défait. Gallien bloquoit Milan, lorsque s. Sapor matre de ses capitaines, ne pouvant te imparation de ses capitames, no pouvant et imparation de ses capitames, no pouvant et imparation su supporter son gouvernement tyran-et mépris, hique, firent donner une fausse alarme se joindre au camp pendant la nuit, et profitant repoussé, la trouble, le tuèrent avec son fils et Romains es deux frères, à l'âge de trente-cinq doutable ersuadés qu'il avoit été assassiné, se Gallien, nutinèrent; mais on les fit rentrer dans pouvoit ordre, en leur distribuant par tête vingt re impédièces d'or du trésor de Gallien, qui ne Il en sou-parchoit jamais sans avoir de grandes, dont on pommes avec lui. Les conjurés propo-nobie, sa èrent ensuite à l'armée Claude scomme e de l'0- plus propre à soutenir le nom et la l'empire gnité d'empereur romain. Il fut agréé proclamé. Quelqu'exécrable que doive

être la mémoire de Gallien, à cause de ses cruautés que nous n'avons fait qu'indiquer, il fut déifié par le sénat, qui fit en même temps précipiter de la Roche Tarpéïenne, ses confidens et ses ministres. Jamais il n'avoit donné aucun emplei aux sénateurs : il ne souffroit même pas qu'aucun parût dans son camp. On dit qu'il fut débauché, superstitieux, indolent, indifférent pour toute autre chose que pour le maintien de son autorité et pour ses plaisirs. Il aimoit les belles lettres, étoit lui-même excellent orateur et bon poëte; mais ce fut un des plus méchans empereurs.

Quand les sénateurs apprirent l'élec tion de Claude, ils dirent : « Qu'ils « avoient toujours souhaité de l'avoir « pour empereur, ou quelqu'un qui lu « ressemblât ». On ignore quels étoien ses ancêtres; mais aussitôt qu'il fut empereur, les généalogistes le firent des cendre de Dardanus et des Troyens Les premiers jours de son règne furent signalés par la défaite et la mort d'Auréole. Claude vint à Rome régler le affaires du gouvernement, qui étoien dans la plus grande confusion. Une in ruption des Goths et autres peuples de Nord, le força d'aller promptement en Moësie leur faire tête. Il écrivit au senat

« Pè

« en « sor

« cin

« noi « poi

« bie

« s'es « Gai

soit pl « n'av « clie

L'ét

« sont

« pare « succ sidérals

sidérab *Claude* 

tion : « « une

« Goth « deux

« couv

« Nous « que,

« ou tr « tage ¿

province

camp , c fournir cause de fait qu'inénat, qui ter de là ens et ses né aucun souffroit dans son uché, surent pour maintien plaisirs. Il lui-même e ; mais ce mpereurs, ent l'élec-: « Qu'ils de l'avoir 'un qui lui il fut emfirent desgne furen

« Pères conscrits, je suis à la vue des « ennemis, et prêt à les combattre. Ils « sont au nombre de trois cent vingt-« cinq mille hommes. Si je suis vain-« queur, je compte sur votre recon-« noissance; mais si le succès ne répond « point à mes espérances, vous voudrez « bien vous souvenir que la bataille « s'est donnée après le règne de « Gallien ».

L'état qu'il donne de son armée, faisoit plus craindre qu'espérer. « Nous « n'avons ni lances, ni épées, ni bou-« cliers; nos archers, à notre honte, « sonte retenus par Zénobie: dans de « pareilles circonstances, le plus léger « succès est glorieux ». Il fut plus considérable qu'il n'osoit se le promettre. Claude en fit lui-même cette descripels étoient tion : « Nous avons défait entièrement « une armée de trois cent vingt mille « Goths, et détruit leur flotte, forte de Troyens deux mille voiles. Les champs sont « couverts d'armes et de corps morts. ort d'Au Nous avons fait tant de prisonniers, régler le que, sans compter les hommes, deux ui étoien « ou trois femmes tomberont en parn. Une ir « tage à chaque soldat ». Toutes les peuples di provinces de l'empire envoyèrent à ce tement et camp, comme à un marché, pour se tau senat fournir d'esclaves; mais on négligea

d'enterrer les morts, et cette négligence causa dans l'armée de Claude une peste qui exerça de grands ravages, dont l'empereur lui-même fut atteint, et dont il mourut. Son frère Quintillus, mis à sa place par une partie des troupes, n'y resta que dix-sept jours, et fut massacré par les soldats qui craignoient sa sévérité. Quelques auteurs disent que sur la nouvelle de l'élection d'Aurélien par une autre partie de l'armée, il se sit ouvrir les veines. On en parle comme d'un homme égal pour le mérite à son frère.

Aurélien. 270.

La description du célèbre triomphe d'Aurélien après la victoire remportée sur les Goths, les Germains, les Vandales, et principalement sur Zénobie, peut être regardée comme l'histoire de la partie glorieuse de la vie de cet empereur. On le croit né en Pannonie, d'origine obscure. Sans doute, lorsqu'il ceignit son front du diadème, dont il se décora le premier entre les empereurs romains, les flatteurs lui firent comme à Claude une généalogie. Il étoit fameux par sa force extraordinaire et son courage. En une seule bataille, il tua quarante-huit barbares de sa main, et en diverses rencontres neuf cent cinquante. Les Marcomans lui apprirent

qu'il déses dema équit avoir de fo rélier il s'y talie. sangla que la fur

la fur La succé doit l sous ( Elle p et des porta myre moin et cet coura épouz de la avoit o elle g ses co génér elle r grand

égligence ine peste ont l'emet dont il es, mis à apes, n'y fut masnoient sa isent que Aurélien e, il se fit e comme

rite à son

triomphe emportée les Van-Zénobie, istoire de cet emannonie, lorsqu'il , dont il es empelui firent ie. Il étoit inaire et ataille, il sa main, cent cinapprirent

qu'il ne faut pas réduire son ennemi au désespoir. Il les avoit vaincus. Ils lui demandèrent la paix à des conditions équitables, il la refusa, croyant leur avoir coupé toute retraite; mais au lieu de fondre tête baissée sur l'armée d'Aurélien, pour gagner leur pays, comme il s'y attendoit, ils tournèrent vers l'Italie. Ce ne sut que par deux batailles sanglantes et un carnage réciproque, que l'empereur put garantir Rôme de la sureur des barbares.

La veuve d'Odenat, Zénobie, ayant succédé aux droits de son époux, possédoit l'Arménie et la Syrie, auxquelles, sous Claude, elle avoit ajouté l'Egypte. Elle prét .. doit descendre des Cléopâtre et des Ptolémée. On ne sait si elle apporta à Odenat la principauté de Palmyre, ou si elle la tint de lui. Mais du moins participa-t-elle à ses victoires, et cette reine passoit pour être ni moins courageuse, ni moins habile que son époux. A la mort d'Odenat, elle revêtit de la robe de pourpre trois fils qu'elle avoit de lui. Comme ils étoient mineurs, elle gouvernoit en son nom. Sage dans ses conseils, ferme dans ses résolutions, généreuse et équitable, sévère au besoin, elle remplissoit tous les devoirs d'un grand prince et d'un grand général. Zénobie marchoit quelquefois à la tête de ses troupes, le casque en tête, et revêtue d'une robe impériale. A l'imitation des empereurs romains, elle donnoit souvent à son armée des repas magnifiques, et quoique très-sobre à l'ordinaire, elle pouvoit dans ces occasions, tenir tête à ses officiers. Elle entendoit plusieurs langues, et possédoit à fond l'histoire orientale, dont elle avoit fait un abrégé que les savans estimoient.

Aurélien, en marchant contre Zénobie, dont il se proposoit de réprimer les prétentions, fut arrêté par la ville de Thyanes. Irrité de la résistance des habitans, il jura de n'y point laisser un chien vivant. Un traître, nommé Héraclammon, lui livra une porte de la ville. Quand il fut entré, les soldats qui s'attendoient à un pillage lucratif, lui rappelèrent sa menace; mais, soit bonté, soit déférence à la prière d'Apollon, qu'il croyoit avoir vu en songe le suppliant d'épargner ses concitoyens, il défendit de leur faire aucun mal; ils insisterent. « Eh bien, dit-il, tuez tous « les chiens, je vous le permets ». Les soldats eux-mêmes ne purent s'empêcher d'approuver sa clémence. Quant à Héraclammon, il le fit tailler en pièces par ses soldats.

Z le so merc seule renfe capita Elles « cho « que « don « nui « men l'enga impru Arméi son s devant et les espéra: cherch fait pri deman d'affroi romain

mêlée.

« regai

« reur.

« lui r

« qu'il:

« et qu

« surei

à la tête tête, et l'imitalle donepas maà l'ordicasions, ntendoit t à fond avoit fait oient. ntre Zéréprimer · la ville ance des aisser un é Hérate de la soldats lucratif, ais, soit re d'An songe itoyens, mal; ils uez tous s ». Les s'empê-Quant à n pièces

Zénobie, attaquée vivement, éprouva le sort de tout état qui n'a qu'une force mercenaire, sans territoire étendu. Une seule victoire d'Aurélien la força de se renfermer dans les murs de Palmyre, sá capitale, et peut-être son unique ville. Elle s'y défendit vaillamment. « C'est une « chose incroyable, écrivoit l'empereur, « que la quantité de traits et de pierres « dont elle nous accable. Ni jour, ni « nuit, elle ne nous laisse aucun mo-« ment de repos ». Il lui écrivit pour l'engager à se rendre. Elle lui répondit imprudemment qu'elle comptoit sur les Arméniens et Sarrasins qui venoient à son secours. L'empereur envoya audevant de ces auxiliaires inattendus, et les gagna. Zénobie, ne perdant pas espérance, sort de sa ville pour en aller chercher d'autres. Aurélien averti, la fait prisonnière. On la lui amène. Il lui demande comment elle a eu la hardiesse d'affronter la puissance des empereurs romains. Elle lui répond avec une fierté mêlée d'adresse : « Pour vous, je vous « regarde comme un véritable empe-« reur. Mais pour Gallien et ceux qui « lui ressembloient, je n'ai jamais cru « qu'ils méritassent un si grand nom, « et qu'il me fût défendu de me me-« surer avec eux ». Sachant sa reine

prise, Palmyre se rendit. Aurélien y mit une forte garnison, et emmena Zénobie à Rome.

Son triomphe s'ouvrit par trois chars; le premier, qui avoit appartenu à Odenat, étoit tout couvert d'or et d'argent, et de pierres précieuses. Un autre, également riche, étoit un présent du roi de Perse à Aurélien. Le troisième, le propre char de Zénobie. L'empcreur fit son entrée dans le quatrième, pris par lui-même sur un prince goth, et tiré par quatre cerfs. Il étoit précédé de vingt éléphans, de bêtes féroces de différens pays, de seize cents gladiateurs, d'un nombre incroyable de captifs goths, alains, roxolans, francs, sarmates, vandales, allemands, arabes, indiens, bactriens, ibériens, sarrasins, arméniens, perses, palmyréniens, égyptiens, et dix femmes de la nation des Goths, prises combattant en habit d'hommes. Suivoit Zénobie, dont la beauté peu commune, la taille majestueuse et l'air noble, attachoient les yeux des spectateurs. Elle étoit liée de chaînes d'or que ses femmes soutenoient, et si chargée de perles et de diamans, qu'elle étoit souvent obligée de s'arrêter pour se reposer. Après l'empereur marchoient les légions victorieuses, ant

cay
roi
Zé
d'
Ziv
qui
lier
san
du

Zéi tano qu'o lui-

peup

tabli

les g faire qui mais l'adi reus qu'e

ce q les c néra s'éte

se p

cuta

*rélien* y emmena

is chars; ı à Oded'argent, tre, égat du roi ième, le mpereur me, pris goth, et précédé roces de s gladiae de capfrancs, , arabes, arrasins, ns, égypation des n habit dont la e majespient les t liée de enoient, iamans, s'arrêter ear mares, tant

cavalerie qu'infanterie, avec des couronnes de laurier. On ne parle plus de
Zénobie que pour louer la genérosité
d'Aurélien, qui lui donna autour de
Tivoli, des terres, où elle vécut tranquillement selon son rang. Mais Aurélien s'étoit auparavant déshonoré en faisant périr le fameux auteur du traité
du sublime, Longin: ce ministre de
Zénobie, l'avoit encouragée à la résistance, et lui fournit les paroles altières
qu'elle écrivit à l'empereur, quand celui-ci la somma de se rendre.

Aurélien fit de grandes libéralités au peuple, et ce qui est préférable, il rétablit les lois, et remit l'ordre dans tous les genres d'administration. Il ne put le faire sans éprouver des contradictions, qui engendrèrent même des factions; mais sa fermeté en triompha. Il défendit l'adultère sous des peines très-rigoureuses, et les concubines, à moinsqu'elles ne fussent esclaves. Il remit tout ce qui étoit dû au trésor public, punit les délateurs, accorda une amnistie générale. Il paroît cependant qu'elle ne s'étendit pas aux chrétiens qu'il persécuta. Dans le châtiment des crimes, il se permit une sévérité que ses panégyristes même ont blâmée. La crainte que

6

son inflexibilité inspiroit, fut cause de sa mort.

em

ce

foi

en

suj

hu

mo

hor

me

des

nor

cité

que

se r

ne p

tem

prin

nate

avis

 $\ll T$ 

« N

« et

( VC

« VO

sur s

lui r

élus

bien

« d'

« de

 $\mathbf{L}$ 

Soupconnant Mnesthée, son secrétaire, de quelque malversation, il menaça de l'en punir. Chez lui, la peine suivoit de près la menace. Cet homme, qui vraisemblablement se sentoit coupable, résolut de le prévenir. Dans cette vue, il contresait l'écriture de l'empereur, et forme une liste des principaux officiers de l'armée qu'Aurélien menoit contre les Perses, n'oubliant pas d'y mettre son nom. Il la montre aux personnes inscrites, comme étant tombée entre ses mains par-hasard; et comme un véritable arrêt de mort contre ceux qu'elle contenoit. Ils croient ce perfide, et pendant la marche de l'armée, lorsque l'empereur suivoit peu escorté, ils fondent sur lui, et le tuent à l'âge de soixante-trois ans, après cinq ans de règne. La trahison ne tarda pas à être reconnue, et le scélérat fut jeté aux bêtes. Les soldats taillèrent en pièces tous ceux qui avoient exécuté ce forfait. Il y eut entre l'armée et le sénat émulation sur les honneurs funèbres dûs à cet excellent empereur.

Tacite. Flo- Autre genre d'émulation qui eut lieu rien. 275. cette fois entre ces deux corps ; ils se renvoyèrent mutuellement le choix d'un

isé de

secréil mepeine mme, t cous cette empecipaux menoit as d'y ix perombée comme e ceux erfide, , lorscorté, à l'âge ans de à être té aux pièces forfait. émudûs à

> ut lieu ils se x d'un

empereur, se donnèrent réciproquement cette marque de déférence jusqu'à trois fois, ne voulant pas se céder l'un à l'autre en égards respectifs; ils restèrent à ce sujet dans une espèce d'inaction pendant huit mois. Cependant l'opinion se formoit et paroissoit tourner sur Tacite, homme de bonnes mœurs, naturellement doux, aimant les lettres, comme descendant du fameux historien de ce nom, et grand admirateur de la simplicité des anciens Romains. Quand il sut que les vœux publics le désignoient, il se retira à la campagne. Cependant il ne pouvoit se dispenser de paroî re de temps en temps au sénat, dont il étoit prince. Un jour convenu entre les sénateurs, lorsqu'il se leva pour dire son avis, ils s'écrièrent tous d'une voix : « Tacite, nous yous saluons empereur. « Nous vous remettons le soin de l'état « et du monde. Acceptez l'empire, que « vous méritez par votre caractère, « votre rang et votre conduite passée. » Le prince du sénat voulut s'excuser

Le prince du sénat voulut s'excuser sur son âge de soixante-quinze ans. On lui répondit que d'autres avoient été élus dans leur vieillesse, et avoient trèsbien gouverné. « Nous avons besoin « d'un empereur et non d'un soldat, « de son esprit et non de son corps:

« Vous avez un frère, servez-vous-en; « il est en âge de vous soulager ». Tacite se laisse persuader, et signe lui-même le décret, qui fut reçu avec de grands applaudissemens des soldats et du peuple: mais aucune joie n'égala celle du sénat. Les pères conscrits ordonnèrent des processions publiques, des hécatombes, se traitèrent eux et leurs amis, et écrivirent dans toutes les provinces qu'ils avoient recouvré le droit de créer les empereurs, et en même-temps tous leurs anciens priviléges; que c'étoit à eux que devoient s'adresser désormais les sujets et les rois pour leurs affaires. Mais cette agréable illusion ne dura pas long-temps. Tacite mourut au bout de six mois, temps suffisant pour se faire singulièrement regretter. Florien, ce frère que le sénat lui avoit indiqué comme capable de le soulager du fardeau de l'empire, en voulut prendre la charge. L'Europe et l'Afrique le reconnurent, et sans doute aussi le sénat; mais les armées en disposèrent autrement.

Probus. 476. Il y avoit en Orient un homme à qui Tacite reconnoissant de la capacité, avoit confié le gouvernement et les forces de cette partie de l'Empire. Il étoit grand capitaine, excellent homme en da liu ho jar da les qui voi se Pri gar mai celu le

tron succome de s dest

juge

où s

sion

« cc « m

« tiè

« fé

s-en; l'acite me le ds apaple: sénat. nt des mbes, t écriqu'ils éer les is leurs à eux iais les affaires. lura pas pout de se faire en, ce indiqué du farndre la reconsénat; autre-

> e à qui pacité , et les pire. Il nomme

d'état, généreux, affable, équitable, ennemi du vice; en un mot, possédant dans la plus grande perfection les qualités qu'indiquoit son nom, Probus, honnête homme. Il étoit fils d'un père jardinier, qui ensuite étoit devenu scidat. Soldat lui-même, il passa par tous les grades, et parvint à l'empire âgé de quarante ans. Le malheureux Florien voulat se mesurer avec lui. Ses soldats se trouvant en présence de ceux de Probus, massacrèrent celui qu'ils regardoient comme incapable du commandement, et passèrent du côté de celui qu'ils en croyoient plus digne; le sénat approuva l'élection, qui fut jugée convenable dans les circonstances où se trouvoit l'empire, menacé d'invasions prochaines.

Toute sa vie Probus s'étoit exercé contre les barbares. L'empereur ne trompa nullement les espérances que les succès du général faisoient concevoir. Il commença par les Germains. Le détail de sa victoire, exprimé en termes modestes, dut flatter le sénat. « Pères « conscrits, leur écrivoit - il, la Ger-« manie, cette vaste contrée, est en-« tièrement soumise. Neuf rois, de dif-« férentes nations, se sont prosternés à « mes pieds, ou plutôt aux vôtres. Tous

« les barbares labourent ou sement à « présent pour vous; ils font plus; ils « combattent pour vous. Rendez donc « grâce aux dieux pour une si grande « conquête. Quatre cent mille ennemis « ont été taillés en pièces; seize mille « ont pris parti dans nos troupes. Nous « avons repris soixante grandes villes. « Je vous envoie les couronnes d'or « dont ces villes m'ont fait présent, « afin que vous les consacriez aux dieux. « Nous avons non-seulement recouvré « le butin que les barbares avoient pris, « mais nous nous sommes aussi enrichis « de leurs dépouilles. Leur bétail la-« boure les champs gaulois; leurs brebis « sont dans nos pâturages; nos magasins « renferment leurs blés; en un mot, « nous ne leur avons laissé que la terre « toute nue ». Dignes fruits des conquêtes! La dévastation et la ruine pour enrichir des citadins oisifs!

Probus vainquit les Bourguignons et les Vandales, et fit prisonniers leurs rois et la fleur de leur noblesse qu'il traita bien. Des nations soumises, il formoit des corps qu'il envoyoit subjuguer et contenir d'autres pays. Ainsi, par des détachemens de ces Vandales et de ces Bourguignons, il rangea et maintint les Anglais sous sa domination. Les Goths

de Le et sou à l'adar Pra à de les arm les pétra

trio

mais tanc nère reçu front press diser plus les G passo tiens nouv préju Satur Le ps'enfu

d'être

ient à us; ils donc rande nemis mille Nous villes. d'or ésent, dieux. couvré tpris, nrichis ail-labrebis agasins mot, a terre s cone pour

ons et leurs e qu'il il foruguer ar des de ces int les Goths de la Thrace lui demandèrent la paix. Les brigands furent chassés de l'Isaurie, et leurs terres partagées aux vétérans, sous la condition expresse que leurs fils, à l'âge de dix-huitans, viendroientservir dans les armées romaines. De l'Europe, Probus passa en Asie, força les Perses à demander la paix, comme avoient fait les Goths, et porta la gloire de ses armes dans l'Ethiopie, et chez les peuples les plus reculés de l'Asie, dont la figure étrange étonna les Romains dans le

triomphe de Probus.

Malgré ses exploits, il eut des rivaux; mais il faut remarquer que les circonstances plutôt que l'ambition les lui donnèrent. Saturnin, bon général, avoit recu d'Aurélien le commandement des frontières de l'Orient, avec défense expresse d'aller en Egypte. Des historiens disent qu'il étoit de Mauritanie; d'autres, plus probablement, qu'il naquit dans les Gaules. Les Gaulois, dans ce temps, passoient pour ambitieux, et les Egyptiens pour remuans et amateurs de la nouveauté. On croit que ces raisons ou préjugés avoient dicté la défense faite à Saturnin. La curiosité s'empara de lui. Le peuple le proclama empereur. Il s'enfuit en Palestine; mais la crainte d'être puni d'une rébellion involontaire,

lui fit arborer l'étendard de la révolte. Probus ne vouloit pas croire cette nouvelle : il lui écrivit pour le rappeler à son devoir. Saturnin se seroit laissé fléchir, si les soldats, malgré ses prières et ses larmes, ne se fussent opposés à sa soumission. Il fallut envoyer des troupes contre lui. Elles n'eurent pas de peine à vaincre un ennemi qui se défendoit à contre-cœur. Après l'avoir battu, elles l'enfermèrent dans la citadelle d'Apamée, et la prirent d'assaut. Saturnin et toute sa garnison furent passés au fil de l'épée, au grand regret de l'empereur, qui auroit voulu lui conserver la vie.

Proculus, dans les Gaules, fils de brigand, brigand lui-même, à l'instigation de sa femme, aussi courageuse qu'ambitieuse, se fit proclamer empereur à Cologne, soutint quelque temps son entreprise; mais enfin vaincu, il se retira chez les Francs. Ils le livrèrent à l'empereur, qui le fit mourir. Bonosus, espagnol d'origine, né en Angleterre, après avoir tenu école, parvenu par tous les grades militaires au commandement des bords du Rhin, eut le malheur de laisser surprendre et brûler la flotte que les Romains entretenoient sur le fleuve. Persuadé que la pourpre

seu il la que à l'e avo hon Au prin qu'il la na buva prit; la tra pens Un & histo perei Il en dant préte est b la nu

Le la rec plant en re défen solda à tou

« qu

évolte.
e noupeler à
laissé
prières
posés à
er des
ent pas
qui se
l'avoir
la citaassaut.
furent
l regret
ulu lui

fils de l'instirageuse empetemps
i, il se èrent à nosus, eterre, in par imane malûler la noient purpre

seule pouvoit l'exempter du châtiment, il la prit, et la défendit plus long-temps que Probus ne comptoit. Enfin, réduit à l'extrémité, il s'étrangla lui-même. Il avoit le talent de boire autant que dix hommes en conservant son sang-froid. Aurélien lui avoit fait épouser Hunila, princesse du sang royal des Goths, afin qu'il pût se lier avec les principaux de la nation, et pénétrer leurs secrets en buyant. Hunila avoit beaucoup d'esprit; elle étoit belle et vertueuse. Probus la traita avec honneur, et lui assigna une pension pour elle et pour ses enfans. Un gouverneur d'Angleterre, dont les historiens taisent le nom, donna à l'empereur des inquiétudes sur sa fidélité. Il en fit part à un des amis du commandant suspecté. Ce consident part, sous prétexte d'aller convertir son ami. Il en est bien reçu, et le poignarde pendant la nuit. On ne dit pas si Probus approuva cette horrible trahison.

Les Gaules en particulier doivent de la reconnoissance à cet empereur; il y planta la vigne, ou plutôt en étendit, en rendit libre la culture, auparavant défendue et bornée. Il y employa ses soldats, qu'il occupoit pendant la paix a toutes sortes de travaux utiles. « Puis-« qu'ils sont entretenus par le public,

pι

et

et

et

qu

un

l'er

Da

les

con

mo

« é

« u

( C

 $\ll A$ 

« ar

« es

« d

« C:

secr

avoi

d'un

avoi

de n

reco

lieu

tres

M

« disoit-il, il faut qu'ils travaillent ou « qu'ils combattent pour le public ». Dans le peu de temps que ce prince regna, il bâtit ou répara soixante-dix villes. On doit compter entre elles celle de Firmich, où il étoit né. Il sit dessécher les marais qui l'environnoient, et élever une digue contre les inondations auxquelles elle étoit exposée. Ces travaux, qui paroissoient aux soldats moins faits pour le public que pour lui, leur déplurent. Ils l'attaquèrent pendant qu'il les surveilloit. Il eut le temps de se réfugier dans une petite tour d'où il avoit coutume de regarder l'ouvrage. Ces furieux l'y poursuivirent : il étoit seul à la défendre. Ils l'emportèrent d'assaut, et le massacrèrent après six ans et demi de règne. Il étoit âgé d'environ cinquante ans. Ce prince fut extrêmement regretté, même par les barbares. S'ils craignoient sa bravoure, ils révéroient sa probité, sa clémence et sa justice. On traça sur son tombeau cette épitaphe : Cy gît l'empereur Probus, dont la vie et les mœurs répondirent à son non:.

Carus, Ca. Carus, son capitaine des gardes, lui rin, Numé-succéda, et fut reconnu par le sénat. On ignore sanaissance; mais il se disoit Romain, et touchoit au moins à la vieillesse,

ent ou blic ». prince te-dix es celle desséent, et dations es tramoins ii , leur endant mps de d'où il uvrage. il étoit rtèrent rès six é d'ence fut par les voure, ence et mbeau pereur nœurs

> es, lui at. On it Rolesse,

puisqu'il avoit deux fils assez avancés en âge, pour avoir un caractère prononcé et connu. L'un nommé Carin, farouche et cruel, l'autre appelé Numérien, doux et humain. Carus les associa tous deux à l'empire. Il détacha de lui le premier qui l'avoit aidé à remporter en Thrace une grande victoire sur les Sarmates, et l'envoya continuer ses exploits sur le Danube. Avec le second, il partit contre les Perses, tomba malade, et voici comme un de ses secrétaires raconte sa mort: « Pendant que notre prince chéri « étoit malade dans sa tente, il survint « un furieux orage. Le jour fit tout-à-« coup place à la nuit. Le tonnerre « grondoit d'une manière effroyable. « Après un coup plus terrible que les « autres, on entendit crier: l'empereur « est mort. Peu après, ses chambellans, « dans le désespoir que sa mort leur « causoit, mirent le feu à sa tente ». Le secrétaire remarque que cet incendie avoit persuadé aux uns qu'il étoit mort d'un coup de tonnerre, aux autres qu'il avoit été assassiné. Il certifie qu'il mourut de maladie.

Mais le sort de son fils Numérien, reconnu sur-le-champ empereur, donne lieu de soupçonner qu'entouré de traîtres jusques dans son propre domestique,

il succomba comme il arriva à son fils, qui trouva un meurtrier dans sa famille. Ce prince, très-sensible à la mort de son père, en versa tant de larmes que ses yeux affoiblis ne pouvoient soutenir l'éclat de la lumière. Il se faisoit porter dans une litière fermée. Son beau-père, nommé Aper, qui veut dire sanglier, crut l'occasion favorable de se mettre à la place de son gendre, et l'assassina. C'étoit un scélérat mal-adroit. Pendant trois jours il fit porter le corps dans la litière fermée, sans savoir prendre un parti. La mauvaise odeur décéla son crime. L'armée en étant instruite nomma Dioclétien, aussi capitaine des gardes de Numérien. On doit saire observer que Carus, Dioclétien, tous deux capitaines des gardes, furent mis à la place de l'empereur qu'ils n'avoient pas défendu.

Dioclétien fit paroître devant lui le traître Aper. Une druidesse gauloise lui avoit prédit qu'il seroit empereur après qu'il auroit tué un sanglier. En conséquence, dans toutes les chasses où il se trouvoit, il tuoit le plus qu'il pouvoit de sangliers: mais comme la prédiction ne se réalisoit pas, il disoit à ses amis: « Je « tue la bête et les autres en profitent ». Dans cette circonstance, après avoir

et tril sein « qui bata nub il av régn pass tem

de C

traor de d chacı César nent pouv barra quel' de ce lèbre non o fils d'i lui-m libert étoien parvir

bien

n fils; mille. de son ue ses utenir porter -père, iglier, ettre à assina. endant dans la dre un la son omma

lui le pise lui après conséù il se voit de ion ne : «Je ent ». avoir

gardes

oserver

ux ca-

is à la

ent pas

reproché à Aper le meurtre de son père et de son gendre, il descendit de son tribunal, lui plongea son épée dans le sein et s'écria : « J'ai tué enfin le san-« glier fatal ». Carin qui pouvoit l'inquiéter, et qui avoit même gagné une bataille contre lui sur les rives du Danube, périt de la main d'un tribun dont il avoit débauché la femme. Carus ne régna qu'un an et quatre mois, il se passa à pen près le même espace de temps avant que Dioclétien ne fût défait de Carin.

L'histoire offre ici le spectacle ex-Dioclétien es traordinaire de deux amis sur le trône, Maximien. de deux empereurs qui se donnent chacun un César et abdiquent, de ces Césars devenus empereurs qui en prennent deux autres. Dans ce cahos de pouvoirs, les historiess sont aussi embarrassés à tenir le sil des événemens, que l'étoient les peuples de savoir auquel de ces souverains ils obéiroient. Le célèbre Dioclétien, père d'une dynastie non de race, mais de puissance, étoit fils d'un esclave de Dalmatie, fut esclave lui-même d'un sénateur dont il recut la liberté, et par les grades militaires qui étoient alors le marche-pied du trône, parvint à s'y placer. Il entendoit trèsbien les affaires civiles, savoit prévoir

les événemens, concerter ses projets et être maître de lui-même, quoiqu'il fût naturellement enclin aux partis vio-lens. Il haïssoit les dépenses inutiles. On le vit protéger les sciences, chose étonnante dans un homme qui n'avoit d'éducation que celle des camps, et qui ne s'étoit jamais appliqué à autre chose qu'à l'art militaire. Il l'entendoit aussi parfaitement que les plus grands capi-

taines de l'antiquité.

Peu de temps après être monté sur le trône, il y appela son ami Maximien, d'une aussi basse extraction que luimême, excepté que peut-être, il ne naquit pas esclave, dans Serinium, petit bourg de la Pannonie. Il prit de bonne heure le parti des armes, se signala par plusieurs exploits, et passoit pour un des grands généraux de son temps. On le représente comme un homme méchant et cruel; mais on convient en même temps de son courage, de ses talens guerriers, et de son inviolable attachement à Dioclétien. Celui-ci n'eut qu'une fille nommée Valéria, et Maximien de sa femme Eutropie, syrienne, un fils et une fille, Maxence et Fausta. Eutropie avoit eu d'un autre époux, Théodora. On croit que les deux empereurs se partagèrent secrètement

l'emp provii à *Ma*:

C'é ximie deux g emper les Ger fut obl unpéri Celui-d sa pui temps i Sarmat les Dac suite de reurs se ce qui paroî critique côtés, je resister ls résol nide sou prit le s nne fan sienne, e lenant p maisons udièren

> pousère Tom

projets
oiqu'il
is vionuiles.
chose
n'avoit
et qui
chose
it aussi

s capi-

é sur le imien, ue luine naa, petit bonne nala par our un pps. On ne méient en de ses violable ci n'eut Maxiienne, austa. poux, ix emtement.

l'empire, que Dioclétien se réserva les provinces orientales, et donna l'occident a Maximien.

C'étoit la tâche la plus difficile : Maximien, la remplit glorieusement, défit deux généraux qui s'étoient fait déclarer empereurs dans les Gaules, et fit rentrer les Germains dans leurs limites. Mais il fut obligé de laisser déployer l'étendard impérial par Carausius en Angleterre. Celui-ci y forma une marine qui soutint sa puissance. Dioclétien pendant ce temps n'étoit pas oisif. Il domptoit les Sarmates, et réunissoit sons son sceptre les Daces et autres peuples voisins. A la suite de ces exploits, les deux empereurs se joignirent à Milan. En voyant ce qui se passa après cette entrevue, Il paroît qu'ils y conférèrent sur l'état critique de l'empire menacé de tous côtés, et que prévoyant la difficulté de résister aux assauts qui se préparoient, ls résolurent de se donner chacun un side sous le nom de César. Dioclétien prit le sien, nommé Galérien, dans me famille obscure comme étoit la ienne, et Maximien, Constance Chlore, enant par les Claudiens aux meilleures maisons de Rome. Les deux Césars répudièrent les femmes qu'ils avoient, et pousèrent, Galérien, Valérie, fille de Toin. 5.

Dioclétien, et Constance, Théodora, belle-fille de Maximien.

Cette multiplication de maîtres devint un grand fardeau pour l'empire. Il n'y avoit auparavant qu'une cour à entretenir, il fallut en entretenir quatre. Les taxes augmentèrent à proportion et au-delà du besoin. Plus on ent de peine à les extorquer, plus on augmenta le nombre des officiers chargés de les lever; véritable addition à l'impôt, qui le rend plus onéreux. L'Italie même, jusqu'alors ménagée, fut flétrie des stigmates du fisc, et gémit comme les autres provinces sous la verge des exacteurs.

Dioclétien ne choisit pas avantageusement en prenant Galérien pour César. De l'occupation de bouvier, élevé à cette dignité par l'intermédiaire des grades militaires, trop de choses se ressentirent en lui de son premier état. Il étoit rustique, grossier, ennemi des gens de lettres; dans ses actions, même dans sa contenance, il y avoit quelque chose de sinistre, plus propre à inspirer de la terreur et de l'aversion, que de l'amitié et de l'estime. Constance avoit toutes les qualités contraires; en outre, il étoit aussi habile pour ne pas dire plus habile général que son collègue. Ce

prin bilet plus Ang avoi cet u de m Angl marq s'opé Max en pe son ce

fronti De partag milita guer I César faisoit Galér peu de à la hâ de la aussi é avec le prenoi souffri pre, il héodora,

ûtres deempire. Il our à enir quatre. portion et i de peine gmenta le és de les mpôt, qui ie même, flétrie des comme les e des exac-

antageuseour. César. r, élevé a diaire des oses se resier état. Il nnemi des ons , même it quelque e à inspirer en outre,

prince sit preuve de la plus grande habileté dans les Gaules, où il remporta plusieurs victoires, mais sur tout en Angleterre, où il vainquit Allectus, qui avoit assassiné Carausius, et succédé à cet usurpateur. Constance se conduisit de manière à se concilier l'affection des Anglais. Entre les villes des Gaules, il marqua une affection particulière pour Autun, qu'il orna d'aqueducs, de bains et autres édifices. Toutes ces actions s'opéroient tantôt conjointement avec Maximien, tantôt séparément de cet empereur, pendant que Maximien de son côté repoussoit d'autres peuples des frontières, ou faisoit des conquêtes.

De même Dioclétien et Galérien se partageoient en Orient les opérations militaires. L'empereur, occupé à subjuguer les Maures en Afrique, envoya le César contre Narsès, roi de Perse, qui faisoit une irruption en Mesopotamie. Galérien hasarda une action avec trèspen de troupes, et fut vaincu. Il revint à la hâte auprès de Dioclétien chercher de la consolation et du secours. Il fut n, que de anssi étonné que piqué d'en être reçu ance avoit avec le dernier mépris. Ce prince, qui prenoit le frais lorsque le César l'aborda, s dire plus souffrit que revêtu de sa robe de pourlègue. Ce pré, il fît beaucoup de chemin à pied auprès de son char, sans daigner lui offrir une place. Cet affront, loin de le décourager, lui inspira un ardent desir d'effacer la honte de sa défaite. Il y réussit au-delà de ce qu'on devoit attendre. Avec un corps de vingt-cinq mille hommes, il mit en déroute une armée considérable, en tua plus de vingt mille, fit un butin immense, et une quantité innombrable de prisonniers, parmi lesquels étoient les femmes du roi, ses sœurs, ses enfans, tant fils que filles, et plusieurs personnes de la première distinction. Narsès se trouva trop heureux de les racheter par la cession de plusieurs provinces.

Autant la défaite de Galérien l'avoit humilié, autant sa victoire l'énorqueillit. Elle lui fit prendre dans le gouvernement une autorité que la foiblesse de Dioclètien laissa parvenir à son comble. Ce prince, arrivé à un âge avancé, portoit avec peine le fardeau de l'empire. Les malheurs généraux le fatiguoient. Les accidens particuliers, non-seulement donnoient atteinte à sa tranquillité, mais troubloient son esprit. Une maladie avoit commencé à y causer quelque dérangement. Il tressailloit souvent et s'imaginoit voir tomber la foudre du ciel. Les chrétiens attribuoient ces frayeurs à

la ven qu'il l Galér conne fois le l'emp tout-àlé. La de l'es le cru public qu'il et état, I l'empir lni en s'il eut menace sion ful qui n'a et de fo historic reurs s

> Ils se Dioclés die, et Césars, nus emp comme les nom

rieux de

semble

gner lui
oin de le
ent desir
ite. Il y
evoit atngt-cinq
oute une
s de vingt
, et une
conniers,
mmes du
it fils que
le la pree trouva
ar la ces-

ien l'avoit orgueillit.
ouverneblesse de n comble.
ncé, porl'empire.
tiguoient.
eulement
aquillité,
e maladie
elque déent et s'ie du ciel.

la vengeance de Dieu pour la persécution qu'il leur faisoit souffrir. On croit que Galérien irritoit son mal. On le soupconne même d'ayoir sait mettre deux fois le feu au palais de Nicomédie, que l'empereur habitoit, afin de renverser tout-à-fait son jugement, déjà fort ébranlé. La maladie du corps se joignit à celle de l'esprit : elle sut si considérable qu'on le crut mort; et quand il reparut en public, le peuple le trouva si changé qu'il eut peine à le reconnoître. Dans cet état, le César lui conseilla d'abdiquer l'empire. On ne sait si l'ambitieux César lui en sit simplement la proposition, et s'il eut recours aux prières ou bien aux menaces. Il paroît plutôt que la démission fut volontaire, puisque Maximien, qui n'avoit pas les mêmes raisons d'age et de foiblesse, s'y détermina aussi. Des historiens assurent que les deux empereurs s'étoient promis d'abdiquer ensemble.

Ils se tinrent parole. Le même jour, deulement die, et Maximien à Milan. Les deux Césars, Galérien et Constance, devenus empereurs, eurent chacun un César, comme on en étoit convenu. Dioclétien les nomma, mais d'après le choix impérieux de Galérien, qui rejeta Maxence,

fils de Maximien, et Constantin, fils avoit que Constance. Il fallut lui donner Maxibesoin min, fils de sa sœur, et Sevère, qui lui poison étoit dévoué, mais qui ne tenoit point [ui, l'h aux deux maisons impériales. Après son leur pè abdication, Dioclétien se retira en Dal- leur di matie, son rys natal, et choisit pour quelqu son séjour a ville de Salone, où il su beauco

bâtir un me fique palais.

Tranquille dans cette retraite, il goù. teurs. toit un plaisir délicieux à jouir des pré-sens de la nature. On lui entendit ré-péter souvent : « A présent je vis ; à chitectu présent je vois la beauté du soleil. Il villes. P s'amusoit à cultiver un petit jardin. On le sceau voulut l'engager à reprendre l'autorité temps n'impériale. Il répondit à ceux qui le sollicitoient : « Je voudrois que vous d'enssiez à Salone, je vous y montrerois « les choux que j'ai plantés de mes mains. « Je suis sûr qu'après cela vous ne me « parleriez plus d'empire ». Pour croire qu'un homme qui manifestoit de pareils sa dictat sentimens, soit mort de regret d'avoir grands l sentimens, soit mort de regret d'avoir grands l changé le sceptre contre sa bêche, ou gloire, s qu'il se soit empoisonné de chagrin, il nement faudroit en avoir une certitude au-dessus pompe d de tout soupçon. Mais, à cet égard, on crifices, ne peut que citer l'opinion des hommes par les qui regardent l'amour des grandeurs Leurs ve comme un mal incurable. Dioclétien bile des g

sieurs 1

toute no

que vous gination.

avoit quatre-vingts ans; à cet âge on n'a besoin pour mourir ni de chagrin ni de poison. Les princes qui régnèrent après lui, l'honorèrent dans sa retraite comme près son leur père commun, auquel ils devoient leur dignité. Il ne régna que vingt ans et quelques mois Malgré ses grantes il contrait pour leur dignité. isit pour quelques mois. Malgré ses guerres, il sit où il su beaucoup de choses utiles, donna plusieurs lois salutaires, et punit les délades préle vis; à chitecture le porta à embellir plusieurs villes. Presque tous ses édifices ont porté le sceau de l'immortalité. La main du temps n'a pu l'essace dans leurs ruines, qui étonnent encore les yeux et l'imagination.

ontrerois Jusqu'ici l'empire romain d'abord Galérien et es mains. royauté, ensuite république avec ses con-us ne me suls et ses tribuns leurs antagonistes, le ur croire peuple et le sénat qui se balançoient, le pareils sa dictature, puissance régulatrice, ses et d'avoir grands hommes, son enthousiasme de êche, on gloire, son culte faisant partie du gouveragrin, il mement, par le respect des peuples, la ui-dessus pompe des cérémonies, les fêtes et les sagard, on crifices, l'empire romain s'étoit conservé hommes par les talens de ses grands hommes. randeurs Leurs vertus ou leurs vices furent le moioclétien bile des grands événemens qui ont excité doute notre attention.

Constance.

ARLETON BRIVERSITY

A cette majestueuse organisation succéda le désordre introduit par l'ambition dominatrice des Marius, des Sylla, des Pompée, et la destruction presque totale opérée par César. Cependant cet empereur et ses successeurs conservèrent l'appareil de l'administration républicaine, le sénat et les magistratures; mais par le moyen de ces formes, ils se rendirent réellement les maîtres de toute autorité; la volonté d'un seul devint l'unique règle. Enfin ces sormes mêmes, ne furent plus qu'un vain nom. De ce moment l'histoire de l'empire n'est plus que celle de la cour des princes et des intrigues de leurs courtisans, mêlées des guerres civiles et étrangères qui lui donnent encore un air imposant.

L'empire se partagea entre les deux empereurs et les deux Césars. Galérien eut l'Illyrie, la Pannonie, la Thrace, la Macédoine, la Grèce, l'Asie mineure, la Syrie, la Judée et toutes les autres provinces de l'Orient. Il en céda à Maximin, la Syrie et l'Egypte. Constance eut la Gaule, l'Italie, l'Afrique, l'Espagne et la Bretagne. Il en détacha pour Sévère l'Italie et l'Afrique. Maximin, fils de la sœur de Galérien, étoit un jeune rustre élevé comme l'avoit été son oncle, par une mère grossière, à la suite des

trou dém nais mur trou rien. ces a les ye Gale dant de A quoit absol Const la sar espére débar garda Const

conde Con embar jaloux parce c sur se par la qu'il y que C trésor néglige

sinon

mbition s Sylla, presque dant cet ervèrent républires; mais s se rende toute rl devint s mêmes, m. De ce n'est plus es et des , mêlées es qui lui nt. les deux Galérien hrace, la

tion suc-

hrace, la mineure, es autres à Maxionstance, ne, l'Escha pour aximin, un jeune

on oncle,

suite des

troupeaux, et dont le caractère rude ne démentoit pas l'origine. Sévère, dont la naissance est inconnue, étoit d'un âge mur, avoit toujours professé dans les troupes un attachement sincère à Galérien, et passoit pour son ami; mais de ces amis souples, qui ne voient que par les yeux de celui qui les subjugue. Aussi Galérien l'avoit-il choisi comme attendant de lui autant de soumission que de Maximin, son neveu. Il ne manquoit à cet empereur pour être maître absolu de l'empire, que de gouverner Constance; mais s'il ne s'en flattoit pas, la santé foible de ce prince lui faisoit espérer qu'il ne tarderoit pas à être débarrassé de ce collègue. D'ailleurs, il garda auprès de lui Constantin, fils de Constance, comme une espèce d'ôtage, sinon de la soumission, du moins de la condescendance du père.

Constance en esset, étoit un collègue embarrassant pour un empereur plus jaloux d'être craint que d'être aimé, parce qu'il desiroit au contraire dominer sur ses sujets, plutôt par l'amour que par la crainte. Le trait suivant prouve qu'il y réussissoit. Dioclétien instruit que Constance négligeoit de remplir le trésor public, lui sit des reproches de sa négligence. Le César pria les personnes

chargées de cette remontrance de repasser dans quelques jours. Pendant cet intervalle, il fit avertir les plus riches habitans des provinces qu'il avoit besoin d'argent, et qu'il ne tenoit qu'à eux de profiter de l'occasion de faire voir s'ils aimoient leur prince. Ce simple message produisit un effet incroyable. Une infinité de citoyens, à l'envi les uns des autres, apporterent leur or et leur argent; de sorte qu'en peu de temps il eut des richesses immenses. Constance invita alors les députés à venir le visiter. Pendant qu'ils examinoient ces trésors avec étonnement, le prince leur dit : « Tout ce que vous voyez m'appartient « depuis long-temps; mais je l'ai laissé « en dépôt entre les mains de mon « peuple ». Il rendit tout ensuite aux dépositaires bien sûr de le retrouver quand il en auroit besoin : « Car, di-« soit-il, l'amour des sujets est le « plus riche et le plus sûr trésor du « prince »."

S'il ne fut pas chrétien, loin de les persécuter, il les estimoit. Pendant que ses collègues les persécutoient, il the déclarer aux officiers de sa maison, et aux gouverneurs de province, qu'il leur donnoit le choix de renoncer à leur religion ou à leurs emplois. Ceux qui train don nistr leur retir « di « sc son femn chré n'ait Cons dans

dével
Cons
davar
majes
procl
reux
lui ga
des se
qui le
voir u
auxqu
gemen
voulu
prétes

perme

tifièr

de reendant s plus il avoit it qu'à e faire simple oyable. les uns et lenr emps il rstance visiter. trésors ur dit : partient ai laissé e mon iite aux trouver lar, diest le sor du

ant que, il son, et, qu'il oncer à

qui préférèrent leur religion, furent traités par lui avec distinction; il leur donna la garde de sa personne et l'administration de ses affaires: aux autres, il leur fit de cuisans reproches, et leur retira sa confiance. « Quiconque, leur « dit-il, trahit son Dieu, ne se fera pas « scrupule de trahir son prince ». Aussi son palais se remplit de Chrétiens. Sa femme même, la célèbre Hélène, étoit chrétienne. On ne peut douter qu'elle n'ait inspiré de bonne heure à son fils Constantin ses principes, qui déposés dans un cœur droit, germèrent et fructifièrent par la suite.

Galérien vit avec jalousie les premiers développemens des qualités du jeune Constantin: jamais prince ne promit dayantage. Un air noble et une taille majestueuse, joints à une conduite irréprochable, à un caractère doux, généreux et affable envers tout le monde, lui gagnoient l'affection des peuples et des soldats, à un point que tous ceux qui le connoissoient, souhaitoient de le voir un jour empereur. Par les dangers auxquels Galérien l'exposa sans ménagement, on a conjecture qu'il auroit voulu s'en défaire. D'un autre côté, sous prétexte d'affection, il le retenoit, et ne permettoit pas qu'il rejoiguît son père.

Force cependant par les instances du fils, il lui permit de partir de Nicomédie où ils étoient ensemble, pour les Gaules où étoit son père; mais en même-temps il dépêcha un courier à Sévère; avec ordre d'arrêter le jeune prince quand il passeroit par l'Italie. Constantin prévint cet ordre, partit vingt-quatre heures plutôt que l'empereur ne l'avoit réglé, tua on mit hors de service tous les chevaux des postes. Galérien apprenant son évasion en pleura de rage : inutilement le fit-il poursuivre. Constantin arriva sain et sauf auprès de son père. Quelques historiens disent qu'il le trouva mourant; d'autres qu'il aida Constance, ct se distingua dans la guerre d'Angleterre. Quoiqu'il en soit, aussitôt après la mort de ce prince, qui ne tarda pas d'arriver, Constantin fut élu empereur par les soldats. Il épousa Fausta, fille de l'empereur Maximien, mais d'un autre lit que Maxence, auquel Galérien avoit fait refuser par Dioclétien le titre de César, pour le faire donner à Sévère et à Maximin.

Constantin.

Lorsque Maxence apprit à Rome où il étoit, l'élévation de Constantin à l'empire, fils de Maximien, gendre de Galérien, il se crut en droit de prendre la pourpre. Les gardes prétoriennes

gagi rent reco lérie cont lerne incli étoit clave leme son peut un fil comn que co Maxi à Ron vère e à ce q et le f Sévère lui ac

Gair cours, sort, gagner fut tro reste qu'ils 1

suivre,

de se

s du nédie aules emps avec and il révint neures réglé, s cherenant nutilestantin a père. trouva stance, Anglet après rda pas pereur ta, fille s d'un alérien le titre

me où
ntin à
dre de
rendre
riennes

Sévère

gagnées par ses promesses le proclamèrent empereur, le sénat et le peuple le reconnurent, plus par haine contre Galérien, qui restant dans ses délicieuses contrées d'Asie, ne leur faisoit pas seulement l'honneur de les visiter, que par inclination pour Maxence. Maxence étoit orgueilleux, cruel, difforme, esclave de tous les vices, abhorré non-seulement des amis de son père, mais de son père même. Cependant, que ne peut l'ambition! malgré sa haine pour un fils si odieux, quoiqu'il pût croire, comme l'opinion en étoit assez générale, que ce fils lui avoit été supposé, le vieux Maximienennuyé de sasolitude, revint à Rome partager le trône avec lui. Sévère eut ordre de Galérien de s'opposer à ce qu'il appeloit une révolte. Le pèro et le fils allèrent à sa rencontre, firent Sévère prisonnier après une victoire, et lui accordèrent par grâce la permission de se faire ouvrir les veines.

Galérien arrivé trop tard à son secours, se vit à la veille de subir le même sort, parce que les deux empereurs gagnèrent une partie de ses soldats. Il fut trop heureux de se sauver avec le reste dans son département. Tandis qu'ils n'auroient dû songer qu'à le poursuivre, le père et le file se brouillèrent,. Maximien tenta de détrôner Maxence. N'ayant pas réussi, il alla trouver Constantin, son gendre, ensuite Galérien, afin de les exciter contre son fils. V oyant ses tentatives inutiles, il se fina auprès de Constantin, déterminé, disoit-il, à reprendre sa vie tranquille, et à ne se plus mêler d'affaires. Mais sous cette abnégation apparente, le perfide cachoit de noirs desseins.

Constantin soutenoit la guerre contre les Francs. Cette guerre se faiscit à outrance. Point de quartier. Les soldats prisonniers étoient massacrés, les généraux et les rois mêmes jetés aux bêtes. Près d'être attaqué de nouveau du côté d'Arles, l'empereur fut conseillé par son beau-père d'aller au-devant des ennemis à quelque distance; il s'offrit même d'accompagner son gendre. Lorsqu'il crut L'avoir engagé assez avant pour ne pas craindre un trop prompt retour, il regagna la ville d'Arles, reprit la pourpre pour la troisième fois, s'empara du palais et du trésor, et en distribua une bonne partie aux troupes. Mais le gendre : instruit à propos, revint sur ses pas, et eut bientôt reduit le vieillard à se sauver. Il se renferma dans Marseille, avec une foible garnison qui se laissa surprendre. Constantin lui fit grâce de la vie, et kui

fore chan promett lit. A l'esel « megarde

et le Il cho  $\mathbf{A}_{\mathbf{P}}$ dont. d'aide dont d'être cruel, si em qu'elle min le 11011, 5 la Syri yeux s faute d prétend gien de

en Afri

cencer Consbrien, oyant nuprès t-il, à ne se cette cachoit

contre t à onsoldats s génék bêtes. du côté par son nuemis ne d'acr'il crut ne pas , il repourpre du paua une gendre pas, et sauver. vec une rendre.

e, et kui

accorda même une liberté dont ce malheureux abusa. Déterminé à remonter sur le trône à quelque prix que ce soit, il s'adresse à Fausta, sa fille, l'engage à force de menaces, à laisser la nuit la chambre de son mari ouverte : elle le promet et en aver népoux. Il fait mettre à sa place i que dans son lit. Maximien entre inuit, frappe l'esclave, et s'écrie : « Constantin est « mort, je suis empereur ». Aussitôt Constantin paroît avec une nombreuse garde, fait saisir son perfide beau-père, et le laisse décider du genre de sa mort. Il choisit d'être étranglé.

Après la mort de Sévère, Galérien, dont la santé dépérissoit, ayant besoin d'aide donna la pourpre à Licinius, dont la seule qualité estimable étoit d'être bon homme de guerre ; d'ailleurs cruel, hautain, débauché, ignorant, et si ennemi des sciences, qu'il disoit qu'elles étoient la perte des états. Maximin le César, à l'envi de cette promotion, se fit aussi déclarer empereur dans la Syrie et l'Egypte. Galérien ferma les yeux sur cette usurpation, peut-être faute de pouvoir l'empêcher. Un autre prétendant, nommé Alexandre, Phrygien de basse naissance, prit la pourpre en Afrique, et s'en revêtit à Carthage.

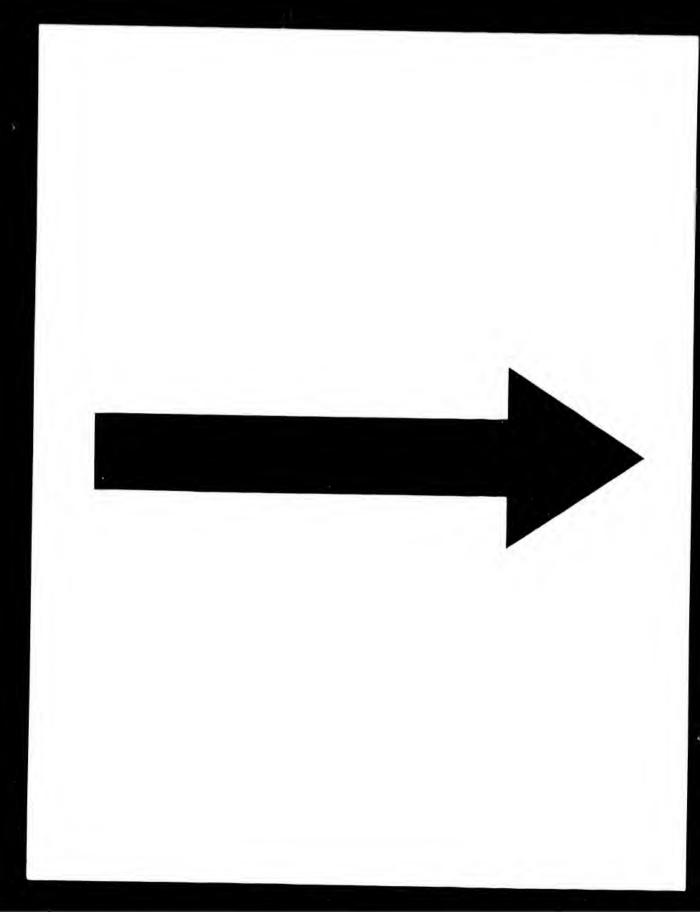



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE





Galérien ne vit pas la suite de ces entreprises. Il mourut d'une maladie accompagnée de tourmens inexprimables, dont le seul récit fait frémir. Les historiens le présentent comme un châtiment de sa persécution contre les chrétiens. Quand il eut les yeux fermés, Licinius et Maximin se battirent pour avoir ses dépouilles, et ensuite les partagérent. Maxence resta en possession de l'Italie et du reste du département arraché à Sévère. L'Afrique usurpée par Alexandre se trouvoit dans ce lot. Maxence y porta ses armes, vainquit Alexandre, qu'il fit étrangler, fit mourir tout ce qu'il put découvrir de gens riches, et confisqua leurs biens, sous prétexte qu'ils avoient favorisé l'usurpateur. Il porta même la fureur au point de faire réduire en cendres Carthage, redevenue une des plus belles et des plus slorissantes villes du monde.

Enslé de sa victoire, Maxence prétendit n'avoir point d'égal. Il disoit ouvertement que ses collègues n'étoient que ses lieutenans placés sur les frontières, pour les désendre contre les barbares, et qu'il pouvoit destituer à sa volonté. Constantin averti qu'il faisoit des préparatifs hostiles, crut devoir lui remontrer les inconvéniens d'une guerre

CIVI smit Ma toud histo tyra gém cont aban la vi avari mem dame elles impu femn

toire blisse s'emp Elle un pruine son f vérité Davi sère cation

attac

infan

profe

es enlie aciables, histotiment étiens. icinius oir ses gèrent. l'Italie hé à Séxandre y porta qu'il fit u'il put onfisqua avoient nême la uire en ine des es villes

ce présoit oules fronles barà sa vosoit des
lui reguerre

civile, et les maux qui en seroient une suite nécessaire pour les peuples. Mais Maxence n'étoit pas homme à se laisser toucher par cette considération. Les historiens le représentent comme un tyran souillé de tous les vices. Rome gémissoit sous son sceptre de fer. Non content de ses propres vexations, il abandonnoit à ses soldats, l'honneur, la vie et les biens de ses sujets. Son avarice n'épargnoit pas les principaux membres du sénat, ni sa lubricité les dames les plus illustres. Une d'entre elles, près d'être sacrifiée à ses desirs impurs, se donna la mort : elle étoit femme du gouverneur de Rome, et professoit la religion chrétienne.

En examinant au flambeau de l'histoire, la naissance, les progrès et l'établissement de cette religion, on ne peut s'empêcher d'être saisi d'étonnement. Elle naît dans un coin de l'univers, chez un peuple avili, ou plutôt entre les ruines d'une nation captive et dispersée; son fondateur est un homme qui, à la vérité, descend de la famille royale de David, mais dont la pauvreté et la misère environnent le berceau. Sa prédication ne dure que trois ans; il meurt attaché à une croix, soumis à la peine infamante des esclaves, et ne laisse,

Religion hrétienue. UNIVERSITY

pour prédicateurs de ses dogmes et de sa doctrine, que douze hommes d'une extraction obscure, ignorans, grossiers, livrés, par le besoin, aux métiers pé-

nibles de la classe indigente.

Ce qu'il propose à croire, contredit les opinions reçues, et sa doctrine combat toutes les passions de l'homme. Il ordonne le détachement des goûts, la résistance aux passions flatteuses, à l'ambition, à l'amour de la gloire, à la séduction des richesses; il veut qu'on se défie de ce qui plaît; qu'on ne conserve aucun attachement pour les biens de cette vie, et qu'on ne songe qu'à ceux qu'il promet dans une autre.

Pur et sévère dans sa morale, il proscrit, non-seulement les vices odieux aux païens, la cruanté la rapine, mais encore ceux qu'ils, conisoient, la volupte même dépouillée de ses raffinemens, l'orgueil, le faste, la vengeance, à laquelle il substitue le pardon des injures, l'amour des ennemis, la modestie, l'humilité, l'affabilité, la douceur, toutes vertus repoussées par l'exemple des Dieux que les païens adoroient. Ses disciples eurent à combattre l'intérêt des pontifes, choisis entre les premiers des nations, l'attachement des peuples à des cérémonies pompeuses, à des supersti-

tion de s gés hain relig resso trari le pa voir, de C uns d valles la rel et er douze dans d point phant pour. immo Si cet n'est qu'on elle-n et l'ur

On deux religion rapportut da

ébran.

et de d'une ssiers, rs pé-

e comme. Il fats, la à l'amséduce défie aucun te vie, il pro-

l pros-

ux aux

la voaffineeance,
es innodesnceur,
emple
nt. Ses
rêt des
rs des

à des

ersu-

tions consacrées par une longue suite de siècles. Les premiers apôtres, outragés par le mépris, persécutés par la haine, n'en répandent pas moins leur religion parmi les peuples qu'elle intéressoit peu, chez les grands qu'elle contrarioit, et l'introduisent jusques dans le palais des empereurs, étonnés de se voir, malgré leurs cruels édits, investis de Chrétiens. Le silence de quelquesuns de ces princes, fit naître des intervalles de tranquillité, pendant lesquels la religion d'un Juif crucisié, austère et ennemi des plaisirs, préchée par douze apôtres dépourvus de science dans des siècles de lumière, s'accrut au point de devenir rivale, et rivale triomphante, des religions qui reconnoissoient pour chess des héros, des rois déifiés ou immortalisés par des actions brillantes. Si cette conversion, presque générale, n'est pas due à la certitude de miracles qu'on ne put alors désavouer, elle est elle-même le plus étonnant des miracles, et l'un de ceux qui est le plus propre à ébranler l'incrédulité des hommes.

On dit que Constantin hésita entre les deux religions; qu'il fut décidé pour la religion chrétienne par une vision qu'il rapporta lui-même. La croix lui apparut dans une nuée lumineuse. Au bas étoient écrit ces mots: Tu vaincras par ce signe. On l'appela le Labarum, mot dont l'étymologie est inconnue. L'empereur fit peindre la croix sur les drapeaux des troupes qu'il menoit contre Maxence. Elles étoient moins nombreuses et moins aguerries que celles de son beau-frère; cependant elles remporterent une victoire complète, presque sous les murs de Rome. Le tyran avoit fait préparer sur le Tibre un pont qui devoit s'ouvrir lorsque Constantin voudroit le passer, et le faire engloutir avec toute son armée. Il fut pris dans son propre piége, lorsque, dans sa déroute, il se sauvoit épouvanté. Le pont, chargé du poids des fuyards, s'entr'ouvrit. Maxence tomba dans le fleuve, et se noya.

Constantin ne signala le pouvoir que lui donnoit sa victoire, que par le licenciement des gardes prétoriennes. Il les réduisit à la condition de simples soldats, et sit détruire leur camp, qui avoit été si souvent le soyer des désordres et des rebellions. Il n'opéra aucun changement dans le gouvernement, les magistratures et les emplois, et laissa en place tous ceux qui se soumirent et le reconnurent. Des lois existantes, il ne cassa que celles qui étoient inutiles ou

cont en i celle abro croix religi instru donn marq les év pour des so princi des bi dans l' leurs f

d'autre

La

au cler plus de puisque person et leur grands que ce l'église de l'ille les aru païens leur lai

ETON UNIVERSITY

contraires à la justice, comme les lois icras par en faveur des délateurs qu'il punit; um, mot celles portées contre les Chrétiens, qu'il e. L'emabrogea. Il désendit le supplice de la · les dracroix, comme peu respectueux pour la it contre religion chrétienne. Après s'être fait os nominstruire, il la professa ouvertement, lui celles de donna des priviléges, bâtit des églises, rempormarqua la plus grande vénération pour presque les évêques, la plus grande déférence an avoit pour leurs avis, les rendit dépositaires ont qui des sommes qu'il destinoit aux pauvres, itin vouprincipalement aux Chrétiens. Il donna ngloutir des biens aux ministres de la religion, ris dans dans l'intention qu'ils pussent remplir dans sa leurs fonctions sans en être distraits par nté. Le d'autres occupations. ds, s'enefleuve,

La faveur que l'empereur accordoit au clergé, y sit apparemment affluer plus de personnes qu'il ne convenoit, puisqu'il jugea à propos de faire un édit par lequel il défendoit d'y recevoir des personnes propres, par leurs richesses et leurs talens, à être revêtues des grands emplois; mais on fit connoître que cette ordonnance pouvoit avilir l'église, en la privant de sujets capables del'illustrer, et il la supprima. Il défendit les aruspices et les conventuelles des païens dans les maisons particulières, en leur laissant toutefois la liberté d'exercer

voir que le licens. Il les les soljui avoit rdres et n chan-

les maaissa en nt et le , il ne

iles ou

leur religion publiquement. Sans doute il y avoit déjà quelque honte à n'être pas de la religion du prince, et cette honte faisoit craindre d'être remarqué, lorsqu'on en pratiquoit une autre. Par respect pour la virginité recommandée dans la religion chrétienne, Constantin révoqua la loi Papia, qui notoit et chargeoit d'impôts les célibataires, et les avilissoit. Il étendit ses soins sur les prisonniers, pourvoyant à ce qu'ils fussent traités humainement, et établit des fonds pour la nourriture des enfans des pères et mères pauvres, qui viendroient se déclarer hors d'état de les élever. Il ordonna la cessation de tout travail les dimanches.

Pendant que Constantin faisoit fleurir la religion chrétienne, les deux autres empereurs, Licinius la proscrivoit, et Maximin la persécutoit. Ce dernier voulut forcer les Arméniens à revenir au paganisme, auquel ils avoient renoncé. C'est la première guerre qui ait eu la religion chrétienne pour objet. D'accord dans leur aveuglement, ces deux empereurs eurent d'autres sujets de querelles qui les mirent aux prises. Maximin, vaincu, voulut abréger sa bonne vie par le poison; mais celui qu'il pri durée. n'étoit pas assez fort. Sa vie se prolonger rivaux.

au les dar de Ca mèi vèr Ma que la r

mor

C

Cons cont cette adop des c Cette broni César ma les tions 1 de pai eux un du Cé pereur Consta et Lica

s doute n'être et cette narqué, tre. Par mandée nstantin ioloit et aires, et is sur les e qu'ils et établit es enfans qui vienat de les n de tout

soitsleurir ux autres rivoit, et e dernier à revenir oient rere qui ait ur objet. nent, ces res sujets ux prises. bréger sa

au milieu des douleurs affreuses, dans lesquelles il expira. Licinius trouva, dans les états du défunt, Valérie, fille de Dioclétien, veuve de Galérien; Candidien, son fils adoptif; Prisca, mère de Valérie; Sévérien, fils de Sévère. Il les fit tous mourir. En comptant Maximien et Maximin, on remarque que tous les derniers persécuteurs de la religion chrétienne moururent de mort violente.

Constantin lui avoit donné sa sœur Constancia en mariage avant la guerre contre Maxence. En reconnoissance de cette alliance, le nouvel époux avoit adopté les lois de Constantin en faveur des chrétiens. Mais il les exécuta mal. Cette infraction, et d'autres sujets de brouillerie, entre autres la création d'un César par Licinius, nommé Valens, arma les deux beaux-frères. Quelques actions peu décisives amenèrent un traité de paix, dans lequel surent stipulés entre eux un nouveau partage, et la destitution du César Valens. A sa place, les empereurs en créèrent trois, Crispus et Constantin le jeune, fils de Constantin, et Licinien, fils de Licinius; mais cette bonne intelligence ne fut pas de longue qu'il prit durée. On ignore quel fut celui des prolonges rivaux qui recommença les hostilités.

Licinius combattoit en quelque sorte pour l'idolâtrie contre le christianisme, et il sembla vouloir triompher de cet ennemi qui l'importunoit. Avant la bataille, il se retira dans un bois voisin pour sacrifier à ses dieux. Revenu à son armée, il lui dit: « Si nous sommes « vaincus, il faut que nous méprisions « les divinités que nous adorons, et « que nous adorions un dieu jusqu'à « présent l'objet de votre mépris. Si « les dieux nous accordent la victoire, « il faut que nous fassions une guerre « éternelle à leurs ennemis, et que « nous abolissions le nom chrétien ». La chance, si l'on peut appeler ainsi une dispostion de la Providence, tourna en faveur du christianisme. Licinius, après sa défaite, fut bien reçu de son beau-frère, qui, on ne sait pour quelle raison, le fit mourir ensuite. Il accomplit, contre le paganisme, l'anathême alternatif prononcé par Licinius, en défendant les sacrifices, les devins et les oracles, faisant fermer les temples des idoles, rendre à l'église les biens déjà usurpés sur elle pendant les persécutions, exhortant tous ses sujets à embrasser sa religion, et les excitant tin à qui par des faveurs et des priviléges.

Ces exploits brillans de Constantin villesa ca

tique entre Faus contr  $H_{ypp}$ Const poisor tombe qualit soldat tisans. crimin désord la mor d'un ba damnés le fer o que l'e écoutà et confe les cou accusati moins, ne se m ses proc son neve voit avoi Les rais

T

furer

sorte isme, de cet ant la voisin ı à son ommes risions ons, et jusqu'à pris. Si ictoire, guerre et que étien ». insi une tourna icinius, de son r quelle accomnathême ius, en levins et temples es biens es persésujets à excitant

nstantin

furent ternis par des malheurs domestiques. On ne sait quelle dispute s'éleva entre Crispus, fils d'un premier lit, et Fausta, sa belle-mère. Elle renouvela contre lui l'accusation de Phèdre contre Hyppolite, et aussi crédule que Thésée, Constantin condamna son fils. Il but le poison à l'âge de vingt-cinq ans. La tombe qui ensevelit avec lui mille belles qualités, fut baignée des larmes des soldats, du peuple et même des courtisans. La calomnie fut découverte. La criminelle belle-mère, convaincue de désordres trop prouvés, condamnée à la mort, expira suffoquée par la vapeur. d'un bain chaud, etses complices, condamnés avec elle, finirent leur vie par le fer ou par le poison. On a prétendu que l'empereur, en cette occasion, écoutà trop son penchant à la cruauté, et confondit beaucoup d'innocens avec les coupables; mais la vérité de cette accusation n'est pas prouvée. Neanmoins, en quelques circonstances, il ne se montra pas très-avare du sang de ses proches. Il fit mourir Licinius, son neveu, qui, à douze ans, ne pouvoit avoir merité un sort si funeste.

Les raisons qui ont déterminé Constantin à quitter Rome, à faire d'une autre nople. villes a capitale, sont encore incertaines.

Tom. 5

P

Constanti-

Des auteurs prétendent que ce fut une boutade de vaine gloire, une idée de se rendre immortel, en attachant son nom aux monumens impérissables d'une grande ville. D'autres disent qu'il s'ennuyoit de se trouver environné de temples, de sacrifices, d'idoles, et de l'attirail du paganisme, de ne pouvoir sortir sans être témoin de fêtes et de cérémonies qui lui déplaisoient. On ajoute que l'air contraint qu'il y apportoit, quand quelque événement, une victoire, les devoirs de sa place le forçoient d'y assister, choqua les Romains; qu'ils lui firent sentir leur mécontentement par des insultes publiques, et que le ressentimeet qu'il en conçut, lui fit prendre et exécuter la résolution de les abandonner. Si ce fut là son motif, le dommage que reent Rome de la désertion du chef de l'empire, enseigne aux princes de quelle manière ils peuvent punir une multitude insolente, et c'est une leçon pour les capitales et autres cités importantes, de ne pas abuser de leurs forces.

Constantin choisit Bysance, sur le Bosphore de Thrace, peut-être la plus heureuse position du monde. Il n'épargna ni soins, ni dépenses pour la peupler, l'orner, l'embellir, afin d'en

ll y
phit
des
Surdisp
la m
le pe
et é
église
les ca

nouv

Ц., deau tantin César ses fre leurs de se p Ces.je pousse et auti ils étoi leurs b que l'e ument des nat voyoier admira

Un, c

fut uno

ce de se

on nom

d'une

'il s'en-

nné de

s, et de

pouvoir

es et de

ent. On

il y ap-

nement,

place le

les Ro-

leur mé-

ibliques,

concut,

ésolution

it là son

nt Rome

empire,

manière

de inso-

les capi-

, de ne

sur le

re la plus

l n'épar-

la peu-

fin d'ea

RLETON UNIVERSITY

rendre le séjour commode et agréable. Il y sit construire un capitole, un amphitéâtre, un grand cirque, des bains, des portiques, des places publiques. Sur-tout il eut grand soin d'en faire disparoître tout ce qui pouvoit rappeler la mémoire du paganisme. Il sit abattre le peu de temples qui s'y trouvoient, et érigea à la place de magnisques églises. Il planta des croix dans tous les carrefours et dans toutes les places. Son desir étoit qu'il n'y eût dans sa nouvelle ville que des chrétiens.

Il se déchargea d'une partie du fardeau de l'empire sur ses trois fils, Constantin, Constant et Constance qu'il créa Césars. Il leur fit épouser les filles de ses frères, et donna ses propres filles à leurs cousins germains, dans le dessein de se préparer une nombreuse postérité. Ces jeunes princes, sous ses ordres, repoussèrent les Goths, Sarmates, Francs et autres barbares des frontières; mais ils étoient encore mieux contenus dans leurs bornes par le respect et la crainte que l'empereur leur inspiroit. Ce sentiment lui attiroit des ambassadeurs des nations les plus éloignées, qui envoyoient lui porter l'hommage de leur admiration.

Un des soins les plus importans et les

plus embarrassans, étoit la tranquillité et l'unité de l'église déchirée par les hérésies. On doit remarquer que presque toutes celles qui s'élevèrent dans les quatre ou cinq premiers siècles, regardoient la divinité de Jésus-Christ. Etoit-il Dieu et homme? Plus homme que Dieu? Plus Dieu qu'homme? Le corps de l'homme étoit-il vrai ou fantastique? La vierge Marie avoit-elle enfanté le Dieu? ou étoit-elle simplement mère de l'homme? Les esprits se partageoient aussi sur la Trinité. Étoit-ce l'assemblage de trois substances ou de trois formes? Les trois volontés étoientelles une numériquement, ou identiques, quoique séparées? Mêmes questions sur les volontés. Du sujet de la controverse, ou des noms de leurs patriarches, les sectaires prirent ceux d'Ariens, demi-Ariens, Nestoriens, Monothélites, Euthichiens, Antropomorphites, et autres semblables. L'opinion d'Arius fut discutée sous Constantin dans des conciles, avec toute la chaleur des génies orientaux, toute et la subtilité de la dialectique grecque. La divinité de Jésus-Christ fut reconnue universellement. L'empereur se trouva présent à ce concile. Il y mettoit l'ordre, exhortoit à l'union,

à la de l'les y puis

éton C la fo Il fa préle ferm com tique roit c Il rap mais arien rité à hériti trer 1 altaqu il app éloign II mozième

Tro
le juge
les pai
lui tro
ambiti

de règ

ambiti débaud uillité es héresque ns les regar Christ. omme e? Le ou fanoit-elle impleprits se Itoit-ce s ou de étoientn iden-Mêmes sujet de de leurs ent ceux toriens, ntropo-L'opiis Constoute la toute et recque. fut rempereur

lle. Il y

union,

à la concorde. Et l'existence perpétuée de l'église au milieu de ces troubles, sous les yeux des idolâtres envieux et encore puissans, est un autre miracle non moins étonnant que son établissement même.

Constantin ne conserva pas toujours la foi chrétienne dans toute sa pureté. Il favorisa l'arianisme jusqu'à exiler des prélats catholiques, dont il blâmoit la fermeté, parce qu'ils refusoient des accommodemens mitoyens que les hérétiques lui faisoient entendre qu'on auroit dû accepter pour le bien de la paix. Il rappela les exilés avant de mourir; mais il confia son testament à un prêtre arien, ce qui donna une grande autorité à ces sectaires, sous son principal héritier. L'empereur ne se fit administrer le baptême que quand il se sentit attaqué d'une maladie dangereuse. Alors il appela ses ensans, qui étoient tous éloignés. Mais ils arrivèrent trop tard. Il mourut dans la soixante et quatorzième année d'age, et la trente-unième de règne.

Trois sortes d'historiens ont prétendu le juger : les ariens, les catholiques et les païens. On s'attend que les derniers lui trouveront tous les vices; qu'il fut ambitieux, injuste, exacteur, avare, débauché, yexateur et cruel. Quant à

la cruauté, on ne peut l'en excuser à l'égard de sa famille, et encore se trouva-t-il placé dans des circonstances bien terribles pour l'homme, et qui auroient embarrassé ceux qui détestent le plus la mémoire de ce prince; mais jamais il ne se montra cruel envers ses sujets. Les catholiques et les ariens prononcent sur son caractère et ses actions, selon que dans quelques circonstances, il leur a été favorable ou contraire. L'église grecque en a fait un saint, mais l'univers l'a regardé comme un prince très-estimable, et personne ne lui dispute les qualités d'amateur des arts, de protecteur des savans, d'homme d'état et de grand capitaine. Il partagea l'empire entre ses fils et ses neveux. Constantin, l'aîné de ses enfans, eut les Gaules, l'Espagne et l'Angleterre; Constance le second, l'Orient, comprenant l'Asie, la Syrie et l'Egypte; Constant le plus jeune, l'Illyrie, l'Italie et l'Afrique. A son neveu, Dalmatius, il destina la Thrace, la Macédoine et l'Achaïe; et à Annibalien, son autre neveu, la petite Arménie, à titre de royauté, le Pont et la Cappadoce, avec la ville de Césarée pour en faire sa capitale.

R

tente que avoir publi la so mêm du fe Anni de l'e eux le qui ai soldat ainsi, ne res que se neveu vie à. alloit grande Consta ne fur rie. M Consta

tin, qu'il a

## ROME ET CONSTANTINOPLE.

user à trous bien

ui autestent

mais

ers ses

as pro-

ctions,

tances,

re. L'é-

, mais

prince

lui dis-

arts, de

e d'état

ea l'eni-

. Cons-

eut les

e; Cons-

prenant

Constant

et l'A-

, il des-

Achaïe;

neveu,

oyauté,

la ville

itale.

Cette division faite plutôt pour con- Constantin. tenter un plus grand nombre de princes Constance. que pour le bien des peuples, pouvoit avoir un effet contraire à la tranquillité publique. Sous prétexte d'y pourvoir, la soldatesque prit les armes. En un même jour, Julius Constantius, frère du feu empereur, Dalmatius César, Annibalien, roi de Pont, cinq neveux de l'empereur furent massacrés, et avec eux les ministres du grand Constantin, qui auroient pu venger ce crime. Les soldats publièrent qu'ils n'en agissoient ainsi, que pour prévenir les troubles. Il ne resta de la famille de Constantin, que ses trois fils, Gallus et Julien ses neveux. Le premier dut uniquement la vie à une maladie qui fit croire qu'il alloit mourir, et le second à sa trèsgrande jeunesse. On rend la justice à Constantin et à Constant de croire qu'ils ne furent pas coupables de cette barbarie. Mais on n'est pas sans soupçon sur Constance, le seul des fils de Constantin, qui peut en avoir été témoin, puisqu'il arriva assez tôt pour assister aux

funérailles de son père. Elles furent magnifiques, accompagnées d'un deuil qui s'étendit sur tout l'empire. Rome même qu'il avoit abandonnée, ne lui refusa pas ses regrets. Elle auroit voulu avoir son corps; mais selon la volonte du défunt, il fut transporte à Constantinople.

Solvi ferro. )

Constance. 10 Les trois frères se partagèrent les deet Constant, pouilles de leurs deux cousins, et se retirerent chacun dans leur département. Mais Constantin ne se contenta pas long-temps du sien. Il voulut empieter sur celui de Constant, et succomba dans son entreprise. La perte d'une bataille, où il fut tué, mit fin à ses projets ambitieux. Constant s'empara des états du vaincu, dont Constance, son frère, ne réclama aucune partie.[13]

> Les Gaules tombées par la mort de Constantin, sous la domination de Constant lui donnèrent de l'occupation. Les Francs y faisoient des irrup-tions continuelles, et le tenoient dans un état de guerre non-interrompué, pendant que les Perses donnoient le mênie enibarras à Constance. On ne trouve d'eux en dix ans, que des expeditions militaires, et beaucoup de réglemens, sur-tout de la part de Constance, en faveur du christianisme, et

une arie aup por augi nest pere la pl pas Alle de l' néral gna invit et pli la fin de la les or qui é luent l'igno et en tel, s sures e voie s compt reusen sauvé.

d'Auti

que Co

la ville.

ent masúil qui même refusa u avoir du détinople. les des, et se léparteoritenta ut emet suc-La perte mit fin à nt s'emnt Consaucune

mort de tion de occupa-s irrup-ent dans ompue, oient le On ne es expéde de réecons-sme, et

D , It.

une prédilection marquée pour les ariens qui avoient beaucoup de crédit auprès de lui. Le désastre de ces guerres portées sur les confins de l'empire, fut augmenté par une guerre intestine, funeste dès son commencement à l'empereur Constant. Ce prince vivoit dans la plus grande indolence, et ne se faisoit pas estimer des soldats. Magnence, Allemand d'origine, chef d'une partie de l'armée, remarquant ce mépris général, croit pouvoir en profiter. Il gagna plusieurs officiers. Un d'entre eux invite à un grand souper les complices, et plusieurs autres. Magnence sort vers la fin du repas, rentre aussitôt revêtu de la robe impériale, et paré de tous les ornemens de la souveraineté. Ceux qui étoient instruits du dessein le saluent du titre d'Auguste, ceux qui l'ignoroient les imitent comme par jeu; et en effet, on l'auroit fait passer pour tel, s'il n'avoit pas réussi. Mais les mesures étoient bien prises. Magnence envoie sur-le-champ investir le palais., Il comptoit y surprendre l'empereur : heureusement il avoit été averti, et s'étoit sauvé. L'usurpateur fit fermer les portes d'Autun, où la scène se passoit, croyant que Constant pourroit être caché dans la ville. En même-temps il prit la double

précaution de dépêcher des assassins sur le chemin qu'on pensoit qu'il auroit pu prendre : un d'eux l'atteignit et le tua. A la différence de son frère, Constant se montra toujours défavorable aux ariens, et en général à tous les sectaires. Son nom, dans les écrits des évêques catholiques, n'est jamais placé qu'accompagné d'une épithète honorable.

Constance.

217.

Magnence distribua légèrement aux soldats l'argent qu'il trouva dans le palais. Ils le proclamerent empereur, et l'asurpateur se vit maître des états de Constant. Mais il dut prévoir que sa possession ne seroit pas tranquille. En effet, aussitôt que Constance apprit la catastrophe de son frère, il se prépara à le venger. Magnence tenta de s'accommoder avec lui. Il proposa de le reconnoître pour son supérieur, en gardant néanmoins le titre d'empereur, et se réduisit à garder seulement celui de Cesar. Constance déclara hautement que jamais il ne transigeroit avec l'assassin de son frère. L'usurpateur se prépara donc aussi à se défendre. Il parut en même-temps deux autres empereurs, Népotien, neveu du grand Constantin par une sœur, et Vétéranion, général des troupes de Pannonie. Il prit la robe

s'et Ma

et d mai tant Une bier cher Con sold guer trier quel

« C « à « cé « ge nonc les so

term

nion soien tirère le dé heur

CARLETON

le tua.
Constant
ole aux
les secrits des
jamais

épithète

ient aux is le pareur, et états de r que sa ille. En apprit la prepara de s'acde le reen garereur, et celui de nutement e l'assaseprépara parut en pereurs, nstantin , général it la robe impériale. Le premier fut tué en voulant s'emparer de Rome qui tenoit pour Magnence. Le second écrivit à l'empereur qu'il ne voulon etre que son lieutenant, et l'aider à punir l'assassin de son frère. Il fut agréé à ces conditions.

Privé de ses frères, Constance adopta et déclara César, Gallus son cousin germain, et lui donna en mariage Constantina, sa sœur, veuve d'Annibalien. Une circonstance qui tient du hasard. le débarrassa de Vétéranion. Il avoit bien accueilli ce collègue : près de marcher ensemble contre l'usurpateur, Constance, après avoir exhorté leurs soldats à se bien conduire, dans une guerre entreprise pour punir le meurtrier du fils du grand Constantin, auquel il avoit prêté serment de sidélité, termina sa harangue par ces paroles: « Ce que je vous demande est conforme « à l'exacte équité; c'est au frère à suc-« céder à son frère, et nou à un étran-« ger ». Que ce mot d'étranger fût prononcé à dessein ou par hasard, il frappa les soldats. Ils l'appliquèrent à Vétéranion, et s'écrièrent qu'ils ne reconnoissoient d'autre empereur que Constance, tirèrent le collègue à bas du tribunal, et le dépouillèrent de la pourpre. Le malheureux se jeta aux pieds de l'empereur qui le releva avec bonté, l'embrassa et l'adinit à sa table. Il lui assigna en Bithynie des biens pour vivre honorablement. Vétéranion y mena une vie paisible, ne se mêlant d'aucune affaire. On dit qu'il écrivit plusieurs fois à Constance pour le remercier de l'avoir débarrassé des soins du gouvernement, et de lui avoir procuré la tranquillité dont

il jouissoit.

La guerre se faisoit vivement entre les deux rivaux. Enflé de quelques avantages, Magnence rejeta a son tour les propositions qu'il avoit faites autrefois lui-même, et désia l'empereur près de Mursa, en Pannonie. Cette bataille est une des plus célèbres, et l'une de celles qui décident du sort des royaumes. Le carnage qui s'y fit entre deux armées composées de soldats également nombreux, vaillans et disciplinés, affoiblit l'empire, et en ouvrit le chemin aux barbares. La frayeur de Magnence le fit fuir au-delà de l'Italie, jusques dans les Gaules, le premier théâtie de son usurpation. L'Afrique, la Sicile et l'Espagne, se détachèrent de lui; il lui resta cependant assez de forces pour tenter de nouveau la fortune des combats dans le haut Dauphiné: elle lui fut encore contraire. Il se réfugia à Lyon,

ses se leur sa me avoit et an et se leur de leur an et se leur de leur

appre Le quoiq plus, taires prince foible voyan les or Ses en nistre ajoute laisso devint femme se non doine de sci certain par sui rilité, un bre deveni offroit

ET CONSTANTINOPLE. 109 ses soldats l'abandonnèrent. Furieux de leur perfidie, il tua de sa propre main sa mère, son frère Désidérius, qu'il avoit créé César, ceux de ses parens et amis dont il se trouvoit accompagné, et se perça enfin de son épée. Son frère Decence, qui venoit à son secours, apprenant sa mort, s'étrangla.

issa et

en Bi-

rable-

ie pai-

re. On

Cons-

ir dé-

ent, et

é dont

t entre

s avan-

our les

itrefois

près de

ille est

e celles

nes. Le

armées

nom-

ffoiblit

in aux

ce le fit

es dans

de son

et l'Es-

il lui

s pour

com-

lui fut

Lyon,

Le reste du règne de Constance, quoiqu'encore assez long, ne présente plus, avec quelques expéditions militaires, que des intrigues de cour. Ce prince étoit sensible et humain, mais foible, esclave de ses habitudes, ne voyant, n'entendant que par les yeux et les oreilles de ceux qui l'approchoient. Ses eunuques, ses flatteurs, ses ministres le dominoient. Cependant, ajoute plaisamment un écrivain, ils lui laissoient quelqu'autorité. Constance devint plusieurs fois veuf. Celle de ses femmes qu'il ainia et considéra le plus, se nommoit Eusébie, native de Macédoine, belle, obligeante, se piquant de sciences, vertueuse, disent enfin certains auteurs, quoiqu'on lui reproche, par suite du dépit que lui inspiroit sa stérilité, d'avoir administré à sa belle-sœur un breuvage propre à l'empêcher de devenir mère, chaque fois que celle-çi offroit des signes de fécondité. Eusébie

357.

aimoit à se mêler des affaires de religion. Les évêques ariens lui faisoient une cour assidue, et profitèrent bien de l'empire qu'elle exerçoit sur l'esprit de son époux. Il faut reconnoître qu'elle lui donna souvent de bons conseils. Son influence l'empêcha quelquesois d'exécuter les résolutions injustes que lui dictoient ses perfides ministres. On ne sait si elle eut part à la catastrophe du César Gallus, soit en le poussant dans le-piège, soit en ne le retonant pas.

Quoique ce prince se montrat libertin, infatué de son autorité et cruel, il n'auroit peut-être pas été impossible de le faire changer, en lui adressant des remontrances vives et pathétiques, menaçantes même de la part de l'empereur, son cousin germain. Mais les ennemis que Gallus s'étoit faits à la cour, aimoient mieux le perdre que le corriger. En conséquence, ses désordres de jeunesse, tels que parcourir la nuit les rues d'Antioche, insulter, battre les passans, sa vanité puérile à se complaire dans les ornemens impériaux, sa facilité à laisser aiguiser son caractère irascible contre ceux qu'on vouloit lui rendre odieux, dont quelques-uns, sous de faux prétextes, furent envoyés au supplice; ces fautes, ces désordres furent repr vena Ceu dans des r

D sensi d'am que moy che; de l' lui é pour tien, mand « sai « me « pro « ma « dû ne po pection suivit secre Galli trât a comn couve

qu'on

 $D_{c}$ 

ET CONSTANTINOPLE. 111

représentés à l'empereur comme provenant d'une perversité irrémédiable. Ceux même que son consin envoyoit dans le dessein de l'adoucir, avoient des ministres des ordres secrets de l'aigrir.

eligion.

nt une

bien de

sprit de

qu'elle

ils. Son

s d'exé-

que lui

. On ne

ophe du

ant dans

cruel, il

ssible de

ssant des

ues, me-

e l'empe-

Mais les

faits à la

re que le

lésondres

ir la muit

battre les se :com-

riant, sa

caractère

puloit lui

uns, sous voyés au

res furent

it pas. åt liber-

De tous les griefs de Gallus, le plus sensible à Constance, étoit le crime d'ambition. Son conseil lui persuada que pour y meure obstacle, le plus sûr moven étoit de tirer le César d'Antioche, le théâtre de sa domination, et de l'appeler auprès de lui. L'empereur lui écrivit en conséquence une lettre pour l'y engager. Il en chargea Domitien, qu'il faisoit préfet de l'Orient. Il mandoit à Domitien lui-même : « Je « sais que Galbus se propose de venir « me voir en Italie; si vous le jugez à « propos, vous pouvez l'accompagner; « mais que ce soit avec tout le respect « dû à sa naissance et à son rang. » On ne pouvoit donner avec plus de circonspection un ordre violent; mais Domitien suivit par preférence les instructions secrètes des ministres. Ils vouloient que Gallus ent de la défiance, qu'il la montrât afin de pouvoir la faire regarder comme un regret de voir ses projets déconverts, et un chagrin de l'obstacle qu'on y mettoit.

Domitien arrive à Antioche, va droit

à la maison des préfets, sans daigner rendre ses devoirs au César, quoiqu'il passâtdevant son palais. Prétextant une indisposition, il se fait attendre plusieurs jours, et va lorsqu'il ne peut plus différer. En abordant Gallus, il lui dit: « Il faut que vous alliez en Italie, car « telle est la volonté de l'empereur. Si « vous refusez d'obéir, j'arrêterai le « paiement de ce qui se donne pour la « dépense de votre maison ». Quelque peu encourageante que fût cette invitation, Gallus s'y soumit sur les instances de Constantia, sa femme, à laquelle l'empereur avoit écrit des lettres pressantes. Il se mit en route, comptant sur son épouse comme sur une sauvegarde; mais elle mourut, lorsqu'il étoit trop avancé pour reculer.

On le laissa aller jusqu'à Constantinople sans aucun air de défiance; mais
quand il eut passé cette ville, tout annonça des projets sinistres. Il se vit entouré de gardes qui empêchoient de
l'aborder. Les garnisons furent retirées
des villes qu'il de voit de reser, de peur
qu'elles ne lui rendissent les honneurs
militaires, et qu'il ne les gagnât. La députation d'une armée dont il cotoyoit
le voisinage, ne put jamais le saluer. On
hatoit sa marche. Par-tout il trouyoit

des vo sa sui laisse satisfa paren lan, o trodu logé. parut, prome de ma Dalma Crispi ans an plus m terrog fut con « Lefa « prin « orei « du te Sa moi person falloit

snader

crime.

qu'on

tance,

cepend

mois s

Un !

daigner uojqu'il tant une lre plueut plus l lui dit: lie, car reur. Si êterai le pour la Quelque e invitales insne, à las lettres omptant e sauveu'il étoit

nstantie; mais out ane vit enient de retirées de peur ónneurs . La décotoyoit uer. On trouyoit

des voitures prêtes pour lui et ceux de sa suite. Il lui fut même conseillé de laisser une partie de son escorte, pour satisfaire plutôt l'empressement de son parent. Quand on le tint près de Milan, où étoit Constance, des soldats s'introduisirent dans la maison où il étoit logé. Apodème, envoyé de l'empereur parut, le dépouilla de la pourpre, lui promettant qu'il ne lui seroit point fait de mal, et le transporta à Fione, en Dalmatie, lieu de mauvais augure, où Crispus avoit été mis à mort vingt-huit ans auparavant. Il y trouva deux de ses plus mortels ennemis, chargés de l'interroger; mais des auteurs assurent qu'il fut condamné sans avoir été entendu. « Le fait est certain, disent-ils; car tout « prince qui n'entend que par les « oreilles de ses favoris, n'entend rien « du tout ». Gallus eut la tête tranchée. Sa mort entraîna celle de beaucoup de personnes qu'on dit ses complices. Il falloit bien des exécutions pour persnader à l'empereur qu'il y avoit eu un crime. Mais le jeune Julien, son frère, qu'on élevoit sons les yeux de Constance, ne pouvoit y être impliqué; cependant, il fut tenu pendant sept mois sous une garde sévère.

Un bon officier, nommé Sylvain,

BULKSIIY

Franc d'origine, fut aussi victime d'une qu'on horrible fourberie. Il étoit de trop à la urer cl cour pour quelques ambitieux qui lui ou se f envioient l'estime du prince. Ils lui pro- conseil curèrent un exil honorable, par le moyen mais pe d'un commandement dans les Gaules cence a Quoiqu'éloigné, ils le craignoient en-députe core. L'un d'eux abusa d'une lettre de chargé Sylvain, tombée entre ses mains. Lais d'autan sant la signature, il en effaça toute arriver l'écriture, et y substitua des phrases révolte qui indiquoient un projet tramé par il le dét Slyvain, de gagner les soldats, et de Mais ma se faire proclamer empereur. Il l'auron arrivant pu, parce qu'il étoit généralement la rebel estimé; mais il n'y songeoit pas. Cepen-dant, sans donner tout-à-fait dans le mesures piege, Constance crut devoir examiner Constant cette affaire. Par une suite de son avengle de Sylv confiance, il en chargea le plus mortel titre d'a ennemi du prétendu coupable.

Le juge arrive : au lieu d'aller droit accueil à Sylvain, comme il lui étoit ordonné, assassin et de lui remettre une lettre de l'empereur, qui l'appeloit à la cour pour se Mais qu justifier, il fait saisir ses biens, et traite de la tous ses parens et amis comme com-plices d'un criminel. A cette nouvelle, laquelle Sylvain ne se croyant aucune ressource son hor dans l'équité du prince, dont il con- Perp noissoit l'obstination dans les préjugés trouvoi

sement

ET CONSTANTINOPLE. 115 me d'une qu'on lui inspiroit, hésite entre se retrop à la tirer chez les Francs, ses compatriotes, x qui lui ou se faire proclamer empereur. On lui s lui pro-conseille ce dernier parti. Il le prend; le moyen mais pendant sa délibération, son innos Gaules, cence avoit été reconnue. Constance lui oient en députe Ursicinus, officier estimé, lettre de chargé de lettres obligeantes. Il part ains. Lais d'autant plus volontiers, qu'il espère aça toute arriver avant que Sylvain sache que sa s phrases révolte est connue à la cour; et qu'ainsi ramé par il le déterminera facilement à se rendre. ts, et de Mais malgré sa diligence, il apprend en Il l'auroit arrivant à Cologne, que la nouvelle de éralement la rebellion est sue à la cour, y est pars. Cepen- venue avant lui. Alors il change de t dans le mesures, feint d'avoir quitté le parti de examiner Constance, pour partager la fortune on aveugle de Sylvain, s'introduit auprès de lui à us mortel titre d'ami, en est reçu avec empressement et confiance, profite de cet ller droit accueil pour gagner des soldats, qui ordonné, assassinent le trop crédule Sylvain. e l'empe- Ursicinus passoit pour honnête homme. r pour se Mais que ne corrompt pas l'air empesté , et traite de la cour! Il fut dans la suite disme com-gracié, et puni par cette même cour à nouvelle, laquelle il avoit indignement sacrifié

ressource son honneur. ht il con-Perpétuellement les bons officiers se préjugés trouvoient exposés à de pareilles vexations, qui, à la vérité, ne se terminoien pas toujours aussi tragiquement. Ils sa retiroient. Les ministres les rempla gardes coient par leurs amis et leurs créatures la plupart gens sans capacité. L'empire en souffroit. Les barbares l'attaquoien avec succès de tous côtés. L'état de dé périssement où il se réduisoit insensi de l'exp blement, l'impossibilité de pourvoi le ne perisseul à la défense de si vastes états, dé termina Constance à prendre un col ger, que le constance de l'exp perisseul de l'exp lègue. Cette résolution éprouva bien de pions, objections de la part des ministres, qui appréhendoient de perdre par cette adjonction une partie de leur puissance ut pas Les difficultés devinrent plus forte minère quand on sut que l'empereur jetoit le verneme jeux sur le jeune Julien, frère de Gallonna, lus, dont ils redoutoient l'esprit et la nasse venue ne Mais Euséhia sontint sont la sontint sontin vengeance. Mais Eusébie soutint son jois tral mari dans son opinion. Il envoie un ma voit, e tin dire à Julien de quitter le manteau aire écl de philosophie, qui étoit apparemment l'habit qu'on prenoit, pour faire con-oute la noître qu'on n'avoit plus de prétention outenir au gouvernement, et le déclara César lœuvres

Si les ministres n'avoient pu parer ce ions de coup, ni retenir Julien dans la nullité quelque du moins ils se proposoient de lui rendre tépasso son existence politique plus désagréable attre, que son inaction. On éloigna de lui tous

es ge Sous p ses let de sor meilleu et de re ces entr

Il fall

ET CONSTANTINOPLE. 117 es gens auxquels il avoit confiance.
Sous prétexte d'honneur, on plaça des
gardes à sa porte, moins pour le décréatures
L'empire
de sorte qu'il fut réduit à avertir ses
taquoien L'empire de sorte qu'il fut réduit à avertir ses meilleurs amis de ne pas lui écrire, ni de meilleurs amis de ne pas lui écrire, ni de venir le voir, de peur de s'exposer, ou de l'exposer lui-même à quelque chagrin. I ne partit de Milan pour les Gaules, où l'empire étoit dans le plus grand danger, qu'environné de surveillans, d'espions, chargés de contrôler ses actions, et de restreindre ses pouvoirs. Malgré es entraves, sa première campagne ne fut pas malheureuse. Ses succès déterminèrent l'empereur à étendre son goure de Gal donna, sous prétexte de le seconder, un assez bon officier, qui avoit autre-outint son is trahi Gallus, sous lequel il ser-

RLETON UNIVERSITY

outint son ois trahi Gallus, sous lequel il servoie un matori, et qu'on croyoit très-propre à laire échouer les entreprises de Julien.

Il fallut à Julien toute son adresse et oute la confiance des troupes pour se outenir en même-temps contre ces matou parer ce ions des ennemis, et contre les irruppu parer ce ions des ennemis, qui l'investissoient quelquefois de tous côtés. Pendant qu'il lui rendre le passoit presque pas de jour sans compesagréable de lui tous

lence en Italie. Il se montra à Rome, militadont il admira la magnificence, le tente temple de Jupiter, les hains publics, et les l'amphithéâtre, le mausolée d'Adrien, les foi le théâtre de Pompée, la place de direq Trojan, et les autres édifices. « La re- « nommée, dit-il, qui outre tout, il aim « reste en deçà de la vérité dans ce pour « qu'elle raconte de Rome ». Il ne vou ne fut lut pas entrer dans le sénat, qu'on n'en à marceût ôté l'autel de la victoire, reste d'ido Cett lâtrie contre laquelle il venoit de donner des in des édits très-sévères, déclarant indignes Consta de tout emploi ceux qui la pratiquoient, de nom condamnant à la torture et à la mort les seillé de magiciens, les devins, ceux qui les conde l'éli sultoient, et qui seroient trouvés dans dans de sa cour, ou dans celle de Julien. Pictes et

sa cour, ou dans celle de Julien.

Ce prince continuoit à se couvrir de chets, a gloire; mais il la renvoyoit toute inoient le Constance, quin'hésitoit point à se cour général ronner des lauriers de son cousin. Dans pas qu's la relation qu'il fit publier de la victoir pes sero importante de Julien sous Strasbourg tenus un il s'en attribua tout l'honneur, sans direcentrass un mot du vainqueur. Les prisonniers se trouve princes et autres, que son cousin lu feux; e envoya, il les regardoit comme des tro pereur, phées de sa propre valeur. Jactance asion in puérile! d'autant plus blâmable, que pressant lui-même jouissoit de quelque gloir éir, m

qu'on n'en à marcher contre eux.
este d'ido Cette guerre amena le dévouement de donner des intrigues formées contre Julien.

itindignes Constance, conduisant d'excellentes et tiquoient, de nombreuses troupes, fut encore conla mort les seillé de demander au César un renfort

ui les con de l'élite des siennes. Cet ordre arriva uvés dans dans des circonstances difficiles. Les Pictes et les Ecossais, sortis de leurs roulien. couvrir de chers, ravageoient l'Angleterre, et donit toute i noient beaucoup d'inquiétude au jeune nt à se cou général. D'un autre côté, il ne doutoit usin. Dans pas qu'aussitôt que ses meilleures troula victoir pes seroient parties, les Allemands, conrasbourg tenus uniquement par la crainte, ne , sans dire rentrassent dans les Gaules. Ainsi Julien risonniers se trouvoit, pour ainsi dire, entre deux cousin lu feux; exposé au ressentiment de l'emme des tro pereur, s'il n'obéissoit pas, et à une in-

Jactance asion inévitable, s'il obéissoit. Dans ce ble, que pressant danger, il prit la résolution d'oque gloir beir, mais d'abdiquer en même-temps

à Rome, militaire, dont il auroit pu se connce, le tenter. Il battit en personne les Quades publics, et les Sarmates, peuples belliqueux, et Adrien, les força à demander la paix. On peut place de dire qu'il avoit l'intelligence de la guerre, « La re et qu'il y montroit de la bravoure; mais tre tout, il aimoit la paix, et fit tout ce qu'il put dans ce pour l'entretenir avec les Perses, et ce Il ne vou ne fut qu'à l'extrémité qu'il se détermina

GARLETON UNIVERSITY

la dignité de César. Il fait donc appeler un nommé Décence, chargé des ordres de l'empereur, et l'avertit que les auxiliaires levés en Allemagne et dans les Gaules, s'étoient engages à servir seulement sous la condition qu'on ne les contraindroit point de passer les Alpes, et qu'il y auroit peut-être du danger à

violer leur capitulation.

En effet, quand Décence eut fait son choix, et qu'il fallut partir, la désola-les ass tion éclata dans l'armée; les soldats se Afflige plaignoient qu'on les reléguoit au bout pareil du monde, pendant que leurs enfans, ils se leurs femmes et leurs amis seroient em quarti menés en captivité par les barbares. Le Pourôterce motif de résistance, Julien soir, 1 leur permit d'emmener leurs familles, leurs o et leur offrit des voitures aux dépens sentère du public. Il poussa l'attention plus loin. proclar Comme il connoissoit l'attachement de avec in ses soldats, il conseilla à Décence de ne tendoie pas les laisser approcher de Paris, où il mât les étoit, de peur qu'ils ne se portassent à qui des quelqu'excès en le voyant; mais le com-furent mandant ne crut pas devoir leur refu-demain ser la satisfaction de saluer leur général, la vision qu'ils demandoient avec instance. Julien gnoit al les recut avec bonté, les exhorta de se dit : « soumettre de bonne grâce aux ordres mais de l'empereur, qui ne manqueroit pas Des que

de a peur doni avec solda jeune Ils l' retirè silend gnifiq

appeler es ordres les auxidans les rvir seun ne les es Alpes,

1.11 15 111

de récompenser leur valeur. Mais le peuple les conjura de ne point abandonner un pays qu'ils avoient désendu avec tant de gloire. De leur côté, les soldats étoient très-disposés à rester. Le jeune général les harangua de nouveau. Ils l'écoutèrent avec attention, et se danger à retirerent en gardant le plus profond silence. Il invita les officiers à un maat fait son gnifique repas, leur offrit ses services, la désola-les assura de son estime et de son amitié. soldats se Affligés de l'idée de se séparer d'un tau bout pareil chef, et de quitter leur patrie, ils se retirèrent tristement dans leurs oient em-quartiers.

barbares. Le mécontentement augmenta. Le ce, Julien soir, les soldats excités, dit-on, par s. familles, leurs officiers, prirent les armes, se pré-1x dépens sentèrent tumultuairement au palais, et plus loin, proclamèrent Julien empereur. Il rejeta nement de avec indignation l'honneur qu'ils préence de ne tendoient lui faire, ordonna qu'on fer-Paris, où il mât les portes; de sorte que les soldats pritassent à qui desiroient ardemment de le voir, ais le comfurent obligés d'attendre jusqu'au len-leur resudemain. Pendant la nuit, il eut, dit-il, ur général, la vision d'un spectre, tel qu'on dépeince. Julien gnoit alors le génie de l'empire, qui lui orta de se dit : « Je viens pour être avec vous ; ux ordres « mais ce ne sera que peu de temps ». Jueroit pas Dès que le jour parut , la soldates que

Tom. 5.

ARLETON UNIVERSITY

força le palais, obligea Julien de se montrer, le salua empereur; et sur le refus d'accepter cette dignité, menaça de le tuer. Il se rendit, se laissa élever sur un bouclier, couronner d'un collier d'or en forme de diadême, et fit aux soldats les largesses ordinaires.

Les suites de cet événement sont aisées à deviner. Le nouvel empereur écrivit à l'ancien pour s'excuser. Celui-ci refusa de reconnoitre dans son cousin d'autre titre que celui de César, et lui envoya ordre de s'en contenter. Julien reçoit le député sur son tribunal. Il declare qu'il est prêt à abdiquer, si ses soldats le veulent. Tous s'écrient qu'ils n'y consentiront jamais. Il se fait pour lors prêter serment defidélité, et consomme sa rebellion. Bien des gens ont douté qu'il y ait jamais eu la moindre répugnance; beaucoup d'auteurs assurent que sa résistance ne fut qu'une feinte, et que la pièce étoit préparée avant qu'il la jouât; mais quand la chose seroit vraie, après le mal qu'on lui avoit fait et celui qu'il pouvoit craindre, il seroit excusable. Quant à Constance, il ne l'est pas de n'avoir point cédé aux circonstances, et contenté un parent digne de son attention. S'il ne le fit pas, on peut en rejeter en grande partie la faute

sur
plus
bala
Pour
autre
la sie
noce
en ha
les A

mene Il Dans Grèc savoit insin inspir sistoi chréti en se païens tre de déjà mort débar. à la l devan Une f village Taurn après

épouse

n de se t sur le menaça sa élever n collier et fit aux s.

ent sont empereur . Celui-ci n cousin ur, et lui er.Julien nal. Il de-, si ses solqu'ils n'y pour lors onsomme ont douté dre répuassurent ne feinte, avant qu'il ose seroit avoit fait e, il seroit é aux cir-

sur ses mauvais conseillers. Il n'avoit plus la prudente Eusébie pour cont. . balancer leur pouvoir : elle étoit morte. Pour étouffer ses regrets, il prit une autre épouse. Julien avoit aussi perdu la sienne; mais il ne s'amusoit pas à des noces. Il s'occupoit à tenir ses troupes en haleine par de nouvelles victoires sur les Allemands, jusqu'à ce qu'il fallût les mener contre l'empereur.

Il se fit précéder par des manifestes. Dans ceux qu'il envoya aux villes de Grèce, Athènes, Corinthe et autres qu'il savoit attachées au culte des Dieux. Il insinuoit qu'il n'agissoit que par leur inspiration; mais dans son palais il assistoit publiquement aux cérémonies chrétiennes, se permettant néanmoins en secret les sacrifices et autres rites païens. Julien se rendit facilement maître de l'Italie et de la Sicile. Il avoit déjà passé l'Illyrie, lorsqu'il apprit la mort presque subite de l'empereur, qui, débarrassé des Perses par une paix faite à la hâte, venoit précipitamment audevant de lui. Sa maladie fut courte. ce, il ne Une fièvre violente l'emporta dans un village de Cilicie, au pied du mont rent digne Taurus, à l'âge de quarante-cinq ans, pas, on après vingt-cinq de règne, sous son tie la faute épouse Eudoxe, sous Eumène, Eusèbe, Sérapion, et autres courtisans, ministres et affranchis. Il reçut le baptême d'un Arien, immédiatement avant de mourir. Constance étoit de petite stature, endurci à la fatigue, sobre, dormoit peu, n'aima que ses femmes, n'avoit ni génie, ni connoissance, ni

majesté.

La mort de Constance ne causa pas le moindre mouvement dans l'empire. L'armée qu'il menoit contre Julien, envoya reconnoître cet empereur. Les autres armées, les deux capitales, Rome et Constantinople, toutes les provinces, lui déférèrent à l'envi le titre d'empereur, et il se trouva tout-à-coup placé sur le trône avec une unanimité et une tranquillité qu'aucun empereur, avant lui, n'avoit connue. Ce Julien dont nous parlons, est celui que l'on connoît sous le nom d'Apostat. Cette épithète sembleroit imposer à tout historien chrétien l'obligation de ne présenter de ce prince qu'un portrait défavorable; mais des auteurs estimables ont osé tenter de lui donner un profil moins désavantageux, et ont réussi. Quant à nous, l'idée que nous en conceyons, est celle d'un homme singulier, de ces hommes que ceux-mêmes qui les estiment, ne proposeroient pas pour modèle, Il perdit sa mèr levé Con gem qui, rejet sères l'enf éblo ciple

« res

« m Ju Il ab n'étai l'estin s'aigu nétre donn cence des p princi S'ils l nagen ses op Un pa contre fait d qu'il 1

cuta,

s'obsti

CARLETON UNIVERSITY

mère en naissant. Son père lui fut enlevé dans son bas âge par un assassinat. Constance, son parent, le laissa négligemment entre les mains de pédagogues, qui, flattés d'avoir sous leur férule un rejeton de la famille impériale, lui laissèrent faire ses volontés Le génie de l'enfant, la facilité de sa conception, les éblouit. Ils devinrent plutôt ses disciples que ses maîtres. « Il ne nous « reste plus rien, disoient-ils, à lui « montrer. »

s, mi-

ptême

ant de

te sta-

, dor-

imes,

ice, ni

usa pas

empire.

ulien,

ar. Les

, Rome

ovinces,

d'empe-

p placé

é et une

r, avant

ont nous

ioît sous

ète sem-

chrétien

e prince

mais des

er de lui

tageux,

dée que

le d'un

mes que

e propo-

perdit sa

Julien se crut des-lors un prodige. Il abonda dans son sens. Sa curiosité n'étant point retenue par le frein de l'estime pour ceux qui l'enseignoient, s'aiguisa et le porta à vouloir tout pénétrer. Sa naissance, ses lumières, lui donnèrent le droit, sorti de l'ado lescence, de fréquenter des gens habiles, des philosophes connus en Grèce, et principalement à Athènes, où il vécut. S'ils le contredisoient, c'étoit avec ménagement. Leurs égards lui laissoient ses opinions. Il se piqua de les soutenir. Un pareil caractère devoit se révolter contre toute espèce de soumission en fait de sentimens. Constance vouloit qu'il fût chrétien. Il le gêna, le persécuta, et Julien, malgré son esprit, s'obstina dans l'absurde polythéisme.

3

L'habitude de faire ses volontés, contractée dans sa jeunesse en compagnie de gens au dessous de lui, le rendit familier dans ses manières, négligent dans ses habits, jusqu'à la mal-propreté, railleur, défaut capital dans un prince. Ce précis de ses premières années, suffit pour expliquer le mélange de ses bonnes, ainsi que de ses mauvaises qualités, et porte à le plaindre dans ses écarts.

Ce prince étoit de petite stature. Son visage, qui n'avoit rien d'agréable, étoit défiguré par une longue barbe; mais il étoit bien fait, actif et fort adroit dans tous ses exercices. Il avoit une mémoire excellente, beaucoup de pénétration et de présence d'esprit. En reconnoissant qu'il étoit naturellement bon et doux, on auroit droit d'être étonné de ses vexations, de ses persécutions à l'égard des chrétiens, si on ne savoit à quoi la volonté déterminée de se faire obéir peut porter certain esprit.

Les exploits guerriers de Julien sinirent au moment où commencent ordinairement ceux des autres princes, savoir lorsqu'il monta sur le trône. On ne peut s'empêcher d'être surpris de ses victoires, lorsqu'on considère sa jeunesse et son éducation toute dirigée vers l'étude, de sorte qu'il sut obligé

d'appi taire, soit so reste militai « Qui « pens catesse àterre ordina reste d les pos de repa froit à diens, fons. I

> Aussil'autori temples idoles, tance a être av battre l mes du il s'effo ministr persécu

des tor

terdit d

païens .

fâmes.

ntracnie de milier ans ses ailleur, précis our ex-

t porte

re. Son
e, étoit
mais il
it dans
émoire
ation et
ioissant
doux,
de ses
l'égard

quoi la

e obéir

lien sient orrinces, ne. On oris de lère sa dirigée obligé

ET-CONSTANTINOPLE. d'apprendre les élémens de l'art militaire, au moment même où il conduisoit son armée à l'ennemi. Il avoit au reste beaucoup de disposition à la vie militaire. Il étoit d'une grande sobriété. « Qui pense trop à sa table, disoit-il, « pense peu à la vertu. » Point de délicatesse. Il dormoit sur une peau étendue à terre, et se levoit dès qu'il s'éveilloit, ordinairement à minuit. Il employoit le reste de la nuit à lire, à écrire, à visiter les postes, quelque temps qu'il fît; peu de repas, point de spectacle. Il ne souffroit à sa cour ni danseurs, ni comédiens, ni joueurs d'instrumens, ni bouffons. Il interdit le théâtre aux pontifes païens, déclarant ces amusemens infâmes.

Aussitôt qu'il fut en possession de l'autorité souveraine, il fit ouvrir les temples, recommencer les sacrifices aux idoles, retrancha les priviléges que Constance avoit accordés au clergé, peut-être avec excès, et s'appliqua à combattre la religion chrétienne par les armes du ridicule et du mépris, dont il s'efforça de couvrir les dogmes et les ministres de cette religion. Ce fut une persécution plus dangereuse que celle des tortures et des glaives qu'il ne s'interdit cependant pas. Il diminua les

4

ENVERSI |

impôts, et fit des établissemens utiles aux pauvres. La réforme de beaucoup d'officiers de la cour fut un grand sou-lagement pour le peuple. La simplicité qu'il pratiquoit lui-même, ne permettoit pas de luxe à ceux qu'il conserva. Son barbier venant un jour faire son service avec des habits trop beaux pour sa condition, l'empereur fit l'étonné, et dit : « Ce n'est pas un sénateur ni un gou- « verneur de province que je demande, « mais un barbier. »

Un de ses premiers soins sut d'épurer le ministère. Il punit quelques-uns de ceux qui avoient abusé de la confiance de son prédécesseur; conduite bien estimable, si la vengeance de tous les maux qu'ils avoient faits, ne se joignit pas alors à l'amour de la justice : on doit remarquer qu'il pardonnoit volontiers. Un homme qui l'avoit offensé dans sa jeunesse, craignant son ressentiment lorsqu'il fut devenu empereur, vint se jeter à ses pieds, et le prier d'oublier son injure. Il l'embrassa de bonne amitié, et lui répondit : « J'ignore en quoi « vous m'avez offensé, et je ne me « soucie pas de le savoir; mais quelle « qu'ait été votre conduite à mon égard, « yous n'avez rien à craindre sous un « prince dont la plus grande ambition

« con « enn « am tioch butte venge fait as ne fai sance et inju

« pas Cet tifs po villes furent emplo cette favora jeunes moler palpita mémo est cer qu'il o au sole nités d à tous enfers.

En puyoit

GARLETON UNIVERSIT

« consiste à diminuer le nombre de ses « ennemis, et à augmenter celui de ses « amis. » Cette scène se passa à Antioche, où il vécut quelque temps en butte à la raillerie des habitans. Il s'en vengea par une satyre, en homme qui fait assaut d'esprit, puis en prince qui ne fait pas scrupule d'abuser de sa puissance, il leur laissa un gouverneur cruel et injuste. Quand on lui fit des remontrances, il répondit: « Ils n'en méritent « pas un autre ».

s utiles

aucoup

nd sou-

nplicité

mettoit

va. Son

service

r sa con-

, et dit :

un gou-

mande,

d'épurer

s-uns de

onfiance

bien es-

tous les

e joignit

ice: on

it volon-

nsé dans

entiment

vint se

l'oublier

nne ami-

en quoi

ne me

s quelle

n égard,

sous un

mbition

Cette ville, où il faisoit ses préparatifs pour la guerre des Perses, d'autres villes encore par lesquelles il passa, furent le théâtre des superstitions qu'il employoit pour découvrir l'issue de cette guerre, et se rendre ses dienx favorables. On parle de sacrifices de jeunes vierges qu'il eut la barbarie d'immoler pour consulter leurs entrailles palpitantes, crime qui doit rendre sa mémoire exécrable, s'il l'a commis. Il est certain qu'il brûloit de l'encens, et qu'il offroit des holocaustes à la lune, au soleil, à tous les astres, aux divinités de tous les lieux et des élémens à tous les dieux de l'Olympe et des enfers.

En même-temps que Julien s'ap-

auroit été de la prudence de ne point négliger ceux que la circonstance lui présentoit. Au contraire, il reçut avec une fierté déplacée l'offre des Sarrasins de marcher avec lui contre les Perses. « Les Romains, répondit-il, doivent « secourir leurs alliés, mais ils n'ont « pas besoin de leurs secours. » Il ajouta à ce refus celui d'une gratification que ses prédécesseurs leur payoient. « Un « prince guerrier, dit-il, a du fer et « point d'or ». Ces peuples irrités se donnérent aux Perses, et leur furent très-utiles. Il tint un discours encore plus révoltant à Arsace, roi d'Arménie, qui étoit chrétien. Il lui avoit commandé de se joindre à ses généraux pour commencer la guerre. Comme les ordres éprouvoient quelque retard, il écrivit à ce prince des lettres menaçantes qu'il terminoit ainsi : « Et le Dieu que vons « adorez ne sera point capable de vous « garantir des effets de mon indigna-

En comparant la sagesse des mesures qu'employa Julien dans ses autres guerres, avec l'imprudence qu'il mit dans la conduite de celle-ci, il est difficile de deviner la cause de ce contraste. C'est pourquoi, dans cet embarras, les historiens chrétiens ne sont

poin Dieu men truir été v aussi ses, 1 les se ses s c'étoi retrai bats, bles mond leurs Tigre voyoit matio cette ne s'e Il coi des gu toient

Mai qu'on traître cendie flotte e bat les contre ET CONSTANTINOPLE.

e point

nce lui

cut avec

arrasins

Perses.

doivent

s n'ont

Il ajouta

ion que

t. « Un

u fer et

rités se

r furent

s encore

rménie,

oit com-

aux pour

es ordres

l'écrivit

tes qu'il

que vous

de vous

indigua-

les me-

es autres

u'il mit

est dif-

ce con-

t embar-

ne sont

point blamables d'avoir présumé que Dieu permît qu'il fût frappé d'aveuglement, parce qu'il se proposoit de détruire la religion chrétienne, s'il avoit été vainqueur. Ce malheureux prince, aussitôt qu'il fut sur les terres des Perses, fit rompre le pont d'une rivière qui les séparoit de ses états, pour ôter à ses soldats la facilité de déserter; mais c'étoit aussi leur ôter la facilité de la retraite en cas d'échec. Après des combats, des assauts, des marches pénibles qui lui coûtèrent beaucoup de monde, contre l'opinion de ses meilleurs officiers, il quitte les rives du Tigre, où il avoit une flotte qui pourvoyoit à ses besoins, et malgré la réclamation de toute l'armée, il fait brûler cette flotte, de peur que les ennemis ne s'en emparent quand il sera éloigné. Il commit toutes ses fautes sur la foides guides du pays, qui lui promettoient un chemin beaucoup plus facile et plus court.

Mais à peine le seu embrâsoit la flotte qu'on découvre que les guides sont des traîtres. On veut envain arrêter l'incendie, l'embrâsement s'étend, et la flotte est consumée. L'empereur avance, bat les Perses qui viennent à sa rencontre. Ils suyent : les Romains les

poursuivent et se trouvent sans vivres dans des lieux déserts et ruinés; ils avancent, croyant se faciliter le moyen d'en sortir; ils s'y enfoncent encore davantage. L'ennemi les harcelle; ils périssent par milliers de faim et de soif. Julien se trouvoit dans la plus cruelle perplexité. Il n'est pas étonnant que, livre à ses réflexions désolantes, il ait cru, comme Brutus aux champs de Philippes, revoir le génie de l'empire qui lui avoit apparu lorsqu'il hérita de la pourpre. Pendant que cette terrible illusion occupe son esprit, on crie aux armes. Il court sans cuirasse où le danger l'appelle. Une slèche le frappe. Il tombe baigné dans son sang. On dit qu'il: en prit dans sa main ; le jeta contre le soleil en disant : « Tu as « vaincu, Galiléen. » Ce mouvement de dépit, s'il a eu lieu, pourroit indiquer une espèce de défi de l'adorateur des idoles au vrai dieu , et l'intention qu'on lui a crue de détruire la religion chrétienne, s'il étoit revenu vainqueur.

Porté dans sa tente, après le premier appareil, il voulut retourner au combat; mais sa foiblesse ne le lui permit pas. Dès le second pansement, la blessure fut déclarée mortelle. Il se résigna

avec à l'â avoir ne p des v des a vices ple, chast tres, les ca réput probl favor qu'il temp écrit, pereu des a

> qu'ell un er vien, de tre meille qualit tion q ses, le sentoi pour

les fa

avec fermeté à son sort. Julien mourut à l'âge de trente-deux ans, après en avoir régné trois comme empereur. On ne peut nier qu'il avoit des vertus et des vices. Avoit-il plus des unes que des autres? N'eut-il pas des vertus et des vices dans le même genre? Par exemple, les uns disent que son lit étoit chaste comme celui d'une vestale; d'autres, qu'il avoit à sa suite jusques dans les camps, une foule de prostituées. Sa réputation est donc, et sera toujours un problème. Héros pour les paiens qu'il favorisoit, monstre pour les chrétiens qu'il persécuta, et dans nos derniers temps, le saint des incrédules. Il a écrit d'un style satyrique la vie des empereurs qui l'ont précédé. A l'exemple des auteurs, il est souvent tombé dans les fautes qu'il leur reproche.

qu'elle ne pouvoit différer de se donner un empereur. Le choix tomba sur Jovien, d'une naissance consulaire, âgé de trente-trois ans, connu pour un des meilleurs officiers, et estimé pour les qualités de l'esprit. S'il n'avoit été question que de se défendre contre les Perses, les Romains malgré leurs pertes, se sentoient assez de force et de courage pour résister; mais il falloit combattre

L'armée étoit réduite dans un tel état Julien. 365.

THE STATE OF THE S

oit indil'adoraet l'inruire la revenu

premier u com permit la blesrésigna

13 1.

s vivres

nés; ils

moyen

encore lle; ils

de soif.

cruelle

nt que, s, il ait

mps de 'empire

érita de

terrible crie aux

où le

frappe.

. On dit

le jeta

«Tu as

vement

La famine, le plus terrible des ennmis. L'extrémité où elle réduisoit l'armée, força Jovien de traiter à quelque condition que ce fût: trop heureux de sauver ses troupes par le sacrifice de quelques provinces. La retraite des Romains, quoique les Perses n'y missent aucun obstacle, fut encore difficile. Après une marche pénible, Jovien se vit enfin sur les terres de l'empire : il séjourna peu aux frontières, et se mit en chemin pour Constantinople. Pendant la route il s'occupoit du gouvernement. On a encore de lui des réglemens qui marquent ce qu'on devoit attendre d'un jeune prince plein de bonne volonté et de lumières. Les païens enx-mêmes n'ont pu s'empêcher de donner des éloges à la fermeté avec laquelle il professa le christianisme, malgré la disgrace dont Julien le menaçoit. Aussi un de ses premiers soins fut-il de rétablir le Labarum et les autres marques de la religion sur les enseignes de l'armée, et de rendre à l'église la liberté , les biens et les priviléges dont Julien l'Apostat l'avoit privée. 21 .11 9 1 31 1. 12

Jovien se rendoit en toute diligence à Constantinople. Sa femme venoit au-devant de lui, avec une suite digne d'une impératrice. Elle lui amenoit son

fils A
elle
son é
lui a
quel
le po
apop
fit po
qui
des p
couv
tinop

Il ne

des of Il éto d'une fortu court mêm sion digno tribu men aux t par l quem lègue à rest trouv ennmis. armée , e condie sauver uelques mains, t aucun . Après vit enfin séjourna en chendant la nement. nens qui dre d'un plonté et k-mêmes ner des e il prodisgrace un de ses e Labareligion de ren-

iligence venoit de digne

ns et les

t l'avoit

fils Véronien, presqu'au berceau. De jà elle touchoit au moment d'embrasser son époux..... Quel coup de foudre! On lui annonce qu'il est mort. On ignore quelle fut la cause d'ane mort si subite, le poison, la vapeur du charbon, une apoplexie ou l'assassinat. Il paroît qu'on fit peu de recherches à cet égard; ce qui pourroit faire croire qu'il y avoit des personnes intéressées à ne rien découvrir. Son corps fut porté à Constantinople, et l'entrée pompeuse qu'on lui préparoit, fut changée en funérailles. Il ne régna que sept mois et vingt jours.

Valentinien fut élu du consentement des officiers de l'armée et des magistrats. Il étoit fils de Gratien, Pannonien, d'une famille obscure. Artisan de sa fortune qu'il devoit à sa valeur, son fils courut la même carrière, et obtint les mêmes succès. A peine élu, il eut occasion de donner une preuve de fermeté digne d'être citée. Etant assis sur son tribunal, étendant la main pour commencer une harange de remerciment aux troupes, les soldats l'interrompent par leurs cris, et lui demandent brusquement qu'il ait à se donner un collègie, afin qu'ils ne soient pas exposés à rester sans chefs, comme ils s'étoient trouvés à la mort de Jovien. Cette es-

Valentinien ot Valens. 365.

TENSITY OF THE PROPERTY OF THE

pèce d'injonction interdit un instant Valentinien; mais reprenant aussitôt ses esprits, il leur dit d'un ton d'autorité: « Il n'y a que peu de jours qu'il « dépendoit de vous de choisir pour « empereur qui vous jugiez à propos ; « mais depuis que vous m'avez élu, « vous n'avez plus le pouvoir que vous « aviez alors, et il ne vous convient « pas de prescrire des lois à votre sou-« verain; c'est à moi de commander, « à vous d'obéir; à moi et non à vous « de décider ce qui est utile et conve-« nable à l'Etat ». Ses réflexions ne sortirent pas du cercle de sa famille, et son choix qui ne fut pas généralement anprouvé tomba sur son frère Valens. Les deux souverains partagèrent l'empire: l'Orient contenant toute l'Asie, l'Egypte et la Thrace furent données à Valens. Valentinien se réserva l'Occident, comprenant l'Illyrie, l'Italie, les Gaules, l'Espagne et l'Afrique. Le premier fixa son séjour à Constantinople, et le second à Milan. Son règne nous occupera d'abord.

A cette époque les barbares entrèrent dans l'empire de toutes parts. Les Germains dans les Gaules et la Rhétie, les Sarmates et les Quades dans la Pannonie; les Pictes, les Saxons, les Ecossais, les I Maur qu'il faisoi bons de lig tingu fils, comn Pietes loyale rie, l mis; falloit raux, trèren On re faites ou de Roma et l'ac voque

> Un embû lui te aussi néral

terpre

ques-

ces pi

instant aussitôt d'autours qu'il sir pour propos; ez élu, que vous convient tre sounander, a à vous et conves ne sore, et son nent an-Valens. nt l'eml'Asie, nnées à l'Occialie, les Le preinople, e nous

entrèrts. Les Rhétie, la Panes Ecos-

ET CONSTANTINOPLE. 137 sais, les Attacoles dans la Bretagne; les Asturiens dans l'Espagne, et les Maures en Afrique. Valentinien, outre qu'il étoit brave, qu'il savoit et qu'il faisoit la guerre par lui-même, eut de bons capitaines à opposer à cette espèce de ligue; on compte entre les plus distingués, les deux Théodose, père et fils, et Jovien, le sléau des Germains, comme Théodose le père fut celui des Pietes. Ces capitaines firent la guerre loyalement, sans cruauté, sans barbarie, lorsqu'ils avoient battu les ennemis; sans ruse et sans détour lorsqu'il falloit traiter avec eux. Les autres généraux, Valentinien lui-même ne montrèrent pas toujours la même bonne-foi. On remarque trop dans les conventions faites par eux, le regret d'abandonner ou de laisser diminuer l'empire que les Romains avoient usurpé sur ces nations, et l'adresse à insérer des clauses équivoques auxquelles on peut donner l'interprétation que l'intérêt suggère. Quelques-uns des barbares échappèrent à ces pièges; d'autres y furent pris.

Un roi allemand évita par la fuite les embûches que Valentinien en personne lui tendoit. Les Saxons ne furent pas aussi heureux : après avoir battu un général de l'empereur, ils se trouvèrent à

leur tour investis par un autre. Celui-ci leur proposa d'incorporer dans sestroupes leurs meilleurs soldats, promettant de laisser retourner les autres dans leur pays, mais après les avoir privés de l'élite de leurs guerriers, il les surprit pendant qu'ils se retiroient sans soupcon, et les tailla en pièces. Cette affreuse trahison ne fut pas punie; mais, disent les auteurs, de semblables violations de la foi publique et du droit des gens devenues si communes chez les Romains, les exposa enfin aux fléaux de la colère céleste, qui les livra à ces mêmes barbares qu'ils avoient prétendu détruire par ces perfidies.

On remarque de Valentinien, que jamais prince n'a puni plus sévèrement les ministres qui abusèrent de sa confiance, et que jamais homme n'a été plus souvent trompé. La corruption étoit au comble dans ce malheureux siècle. L'empereur ne savoit à qui se fier. Il lui parvient des plaintes si graves contre Romanus, gouverneur d'Afrique, que malgré les protections qu'il avoit à la cour, le prince résolut d'approfondir l'affaire. Le commissaire qu'il envoya, nommé Palladius, passoit pour un homme très-intègre: mais le gouverneur sut bien, sinon se le rendre favo-

rable
sur se
lui-m
l'offer
nemi
gager
appor
a Pal
puissa
le créo
dius
comm

tion,

provir  $\mathbf{II}$  n proch qu'il « ma ( ma « pei « pre « po Palle Vale en a port cains plus enga coms

ces;

ET CONSTANTINOPLE. rable, du moins lui fermer la bouche e. Celui-ci s sestrousur ses désordres. Lui offrir de l'argent romettant lui-même, c'étoit courir le risque de dans leur l'offenser, et de s'en faire plutôt un enprivés de nemi qu'un protecteur. Il imagine d'enles surprit gager les officiers, auxquels Palladius ans soupapportoit leur paie, de faire un présent te affreuse à Palladius, comme à un homme trèsis, disent puissant auprès de l'empereur, et dont lations de le crédit pourroit être très-utile. Pallas gens dedius accepte, s'acquitte ensuite de sa Romains, commission, examine tout avec attenla colère tion, écoute les plaintes, et voit que la mes barprovince est dans le plus triste état.

Il ne peut s'empêcher de faire des reproches au gouverneur, et de lui dire qu'il en fera son rapport. « Vous êtes le « maître, lui dit l'insolent Romanus, « mais moi je ne cacherai point à l'em-« pereur votre facilité à recevoir des « présens, et l'usage que vous faites « pour votre utilité de sa confiance ». Palladius qui connoissoit la sévérité de Valentinien, et qui la redoutoit, entre en accomodement. Il promet un rapport avantageux. Les malheureux Africains sont sacrifiés. Le gouverneur fait plus, par menaces et par promesses, il engage les plaignans à se rétracter. Ils y consentent, sans en sentir les conséquences; mais Valentinien, trompé par le

détruire en, que

vèrement e sa cone n'a été orruption preux sièui se fier. si graves r d'Afriions qu'il plut d'apaire qu'il ssoit pour e gouverdre favotémoignage de *Palladius*, auquel il avoit conhance, fait couper aux uns la langue, aux autres la tête, comme convaincus de faux.

Valentinien trouva plus de vérité dans Iphiclès, envoyé par les Epirotes, pour le remercier du bon gouvernement de Probus, commandant de la province. L'empereur se doutoit que ces remercimens étoient mendiés, et peut-être commandés par des menaces. « Etes-vous, « dit-il à l'envoyé, bien véritablement « chargé par vos compatriotes, de me « remercier »? Iphiclès répondit : « Il « est certain qu'ils m'ont chargé de ve- « nir témoigner leur reconnoissance; « mais les larmes rouloient dans leurs « yeux lorsqu'ils me donnoient cette « commission ».

Il su obligé de punir sa semme Sévéra même, pour avoir acquis, à des conditions peu honnêtes, qu'on ne dit pas, une terre qu'elle desiroit. Il l'obligea de rendre la terre au vendeur, la répudia, et en épousa une autre. Il est étonnant que les châtimens qu'il employoit n'eussent pas un meilleur succès, car ils n'étoient pas doux. La terture, la mort, brûler viss des administrateurs insidèles, sont des punitions dont Valentinien a donné plusieurs sois des exemples; aussi

passerès-cr parce capacit eux ( osoit auser a colè es mir eignoi es Bar inces champ lit l'his pieux. ing an aissa le

> euness onne, peauco a vie atholi

les éga Valens l'Ories Pempe Pollègi Vous

k vous

mme con-

de vérité Epirotes, ernement être comoissance;

e dit pas, satholique. obligea de a répudia, oit n'eusla mort, infidèles, entinien a oles; aussi

ET CONSTANTINOPLE. 141 auquel il passe-t-il dans l'histoire pour avoir été ux uns la rès-cruel. Il méritoit d'être trompé, parce qu'il avoit une haute idée de sa apacité et de ses talens. Il étoit dangeeux d'en montrer plus que lui. On l'osoit le conseiller, de peur de lui auser ombrage. Il étoit facile à irriter : a colère étoit une vraie fureur. Quand province les ministres le voyoient en cet état, ils feignoient d'avoir reçu la nouvelle que les Barbares menaçoient quelques protes-vous, inces de l'empire. Il s'appaisoit sur-letablement hamp, devenoit affable pour eux, et, s, de me dit l'historien, plus doux qu'Antoine le ndit : « Il pieux. Il mourut à l'âge de cinquante-ing ans, après en avoir régné douze, et ing ans, après en avoir régné douze, et aissa le trône à Gratien, son fils, qu'il pient cette voit revêtu de la pourpre dès sa tendre ennesse. Il étoit bien fait de sa perme Sévera conne, d'un entretien agréable, avoit des condila vie fidèlement attaché à la religion

Valentinien eut toujours à se louer les égards et de la docilité de son frère étonnant Valens, qu'il avoit mis sur le trône l'Orient. On rapporte que pendant que ear ils n'é- sempereur délibéroit sur le choix d'un ollègue, un de ses officiers lui dit: « Si k vous êtes partial pour votre famille, k vous nommerez votre frère; si vous « aimez votre peuple, vous en choisirez « un autre ». Valens étoit d'un mérite bien inférieur à celui de Valentinien C'étoit un prince avare, fougueux, arien, qui persécuta les catholiques, et qui par ses imprudences, attira sur les peuples les plus grands fléaux. La seconde année de son règne il éprouva des inquié. tudes de la part d'un compétiteur.  $P_{r_0}$ . cope, ce rival, étoit parent de Julien, Ce prince, au moment de mourir, avoit remis sa robe de pourpre à son parent, Quelques Romains regardèrent cette marque d'honneur comme une concession de l'empire. Jovien se trouvant élu, chargea Procope, afin de l'éloigner, du soin de conduire le corps de Julien ? Thrace, et d'y célébrer ses funérailles. La cérémonie faite, Procope disparut On le cherchainutilement. Il resta caché chez un ami, près de Constantinople Il y alloit souvent, déguisé en homme du commun, étudier la disposition des esprits.

Valens occupé de ses préparatifs de guerre contre les Goths, s'étoit retiré à Césarée pour les surveiller de plus près, et avoit laissé sa capitale sous l'autorité de Pétronius son beau-père. Cet homme ne s'y faisoit point aimer. Dans ses voyages, Procope s'apperçut du mécontente-

men avar sold emp aup que la vi A sa dése fugit cam régle lui , s'ava rang com il co lien che a àun allié Vita ses s côté. met batai

> tra , de fi

> seuls poin

n choisirez un mérite alentinien. eux, arien s, et qui urles peua seconde des inquié. teur.  $Pr_0$ . de Julien. ourir, avoit on parent, rent cette ne concesouvant élu, oigner, du e Julien ? funérailles. e disparut resta caché tantinople. en homme osition des

éparatifs de loit retiré à eplus près, s l'autorité Let homme us ses voyaécontente-

ment, et résolut de le tourner à son avantage. Il gagna quelques officiers et soldats de recrue, qui le proclamèrent empereur, et le portèrent en triomphe au palais. Il n'y fut d'abord accompagné que par la populace; mais bientôt toute la ville fut contrainte de le reconnoître. A sa première troupe se joignirent des déserteurs, des vagabonds, des esclaves fugitifs, avec lesquels il osa se mettre en campagne. Se voyant en tête des troupes réglées que l'empereur envoya contre lui, Procope peu assuré des siennes, s'avance au moment de l'action hors des rangs, va droit au commandant ennemi, comme s'il vouloit le défier. Sans doute il connoissoit cet officier, nommé Vitalien; il lui présente la main, lui reproche avec bonté la préférence qu'il donne à un brigand Pannonien, sur un homme allié à la famille du grand Constantin. Vitalien touché, le fait reconnoître par ses soldats, et passe avec eux de son côté. Ce renfort augmenté par d'autres, met Procope en état de hasarder une bataille. Malgré le courage qu'il y montra, elle fut décisive contre lui. Forcé de fuir, il erra toute une nuit avec deux seuls compagnons de son désastre. Au point du jour, craignant d'être pris avec

lui, et dans l'espérance d'une recompense, les traitres se jettent sur l'infortuné *Procope*, le garottent et le mènent à l'empereur qui lui fait trancher la tête. Ils reçurent aussi la mort pour

prix de leur perfidie.

Si on n'avoit d'autre reproche à faire à Valence que leur supplice, que lui reprochent quelques historiens, ce seroit à tort qu'on l'accuseroit d'injustice et de cruauté. Malheureusement il a acquis une triste célébrité dans les fastes des princes qui ont gêné les consciences, et qui ont tourmenté leurs sujets pour des opinions. Arien zélé, il persécuta les orthodoxes avec acharnement. Les disgràces, l'exclusion des emplois, le dépouillement des biens, l'exil ne lui suffirent pas, il employa les tortures et la mort. On doit regarder comme une tache ineffaçable à sa réputation, le sort affreux de quatre-vingts ecclésiastiques députés par le clergé de Constantinople, pour se plaindre de l'intrusion d'un évêque arien que l'empereur soutenoit. Il ordonna de les saire mourir. Le préset, craignant qu'une pareille exécution ne causât des troubles, les jeta sur un vaisseau. Quand ils furent à quelque distance, les meurtriers qui avoient leurs ordres, y mirent

le fe Le s'y t

tous veni et le et d dule effio attir atter inqu trou figur main qui r des i feu. des 1 quels ferna renco punis

la ma faisoi consu habila ture u

pour T r recomr l'infore mènent ncher la ort pour

ne à faire , que lui , ce seroit tice et de a acquis fastes des iences, et pour des uta les or es disgrâe dépouili suffirent t la mort. ache inefaffreux de députés e, pour se que arien donna de craignant causât des u. Quand es meur-

y mirent

ET CONSTANTINOPLE. 145

le feu, et se sauvèrent dans la chaloupe. Le vaisseau fut consumé avec ceux qui

s'y trouvoient.

Les devins, sorciers, astrologues, tous gens qui prétendoient prédire l'avenir, ou être en relation avec les dieux et les démons, tous les faiseurs d'oracles et diseurs de bonne aventure, les crédules timides, comme les sycophantes effrontés, les trompés et les trompeurs attiroient l'attention de Valens, une attention vexatrice, accompagnée d'une inquisition redoutable. Tout livre où se trouvoient des cercles, des lignes, des figures d'animaux ou des parties humaines, étoient des livres abominables, qui receloient une science diabolique, des instrumens de sortilège dignes du feu. On fouilloit les lieux les plus cachés des maisons. Malheur à ceux chez lesquels se trouvèrent ces manuscrits infernaux! Quand même ils les auroient rencontrés par hasard, ils en étoient punis comme s'ils en eussent fait usage.

Tout ce qui paroît avoir rapport à la magie étoit un crime : et que n'y faisoit-on pas rapporter! Festus, proconsul d'Asie, se montra un des plus habiles en cet art; il fit périr dans la torture un philosophe, nommé Cœranius, pour le seul crime de s'être servi dans

Tom. 5

une lettre à sa femme, d'une expression phil qui sentoit le sortilége. Une femme guérit par des paroles la fille du proconsul, travaillée de la sièvre; vieille infernale, magicienne infame, qui fut mar condamuée à la mort. Un jeune homme Ils a dans le bain touche le marbre avec les doct doigts de ses deux mains, l'une après lipu d l'autre, les appliqua chaque fois sur les in sa poitrine, en prononçant les cinq voyelles, pour se soulager, dit-il, d'un mœu mal d'estomac : sorcier, magicien, qui à les fut sur-le-champ exécuté. Tels étoient odies les barbares ministres du superstitieux Cons Valens. «S'il regardoit la magie comme qu'ils « une science vaine, disent judicieuse- y y « ment les historiens, il ne devoit pas « s'en alarmer; s'il y ajoutoit foi, il « auroit dû la souffrir, puisqu'il ne dé-« pendoit pas de lui d'empêcher l'exé-règne « cution de ce qu'elle annonçoit ». Ceci Goth est dit principalement au sujet d'une prédiction qui le regardoit lui-même, Il derni se souvint qu'un oracle, consulté pour Dans savoir quel seroit son successeur, avoit d'Adiréponda que la première partie de son défait nom étoit Théod. Théodale, Théodote, furen Théodore, Théodosiale, tous ceux qui pretira malheureusement portoient dans leur de Go nom le fatal *Théod.*, furent massacrés, l'ento La persécution atteignit sur - tout les sans s

plié Leu gieu

D

pression e femme du proe; vieille

ET CONSTANTINOPLE. philosophes, qui s'étoient fort multipliés par la faveur de Julien l'apostat. Leur état étoit une espèce d'ordre religieux qu'indiquoit leur habit, dont la , qui fut marque caractéristique étoit le manteau. le homme Ils avoient des écoles où se formoient les avec les docteurs du paganisme. Valens auroit nue après pu diminuer l'espèce, sans maltraiter les cinq les cinq Des lois sévères sur d'autres objets,

t-il, d'un mœurs et police, plus de sévérité encore icien, qui la les saire exécuter, rendirent Valens els étoient dodieux. La dernière fois qu'il quitta perstitieux comme du'ils en sortiroient tous s'il y rentroit.

Il y avoit contre lui, à Antioche, une devoit pas imprécation usitée en ces termes: Puisse oit soi, il Valensétre brûlé vif! Cette imprécation u'il ne dé- devint une prophétie. Pendant tout son cher l'exécoit ». Ceci
coit ». Ces peuples, plusieurs fois battus,
avoient pris de terribles revanches. La
dernière fut la plus sanglante de toutes,
but pour
coit d'Advissante. Valent foi seur, avoit d'Adrianople, Valens fut entièrement rtie de son défait. Les deux tiers de son armée Théodote, furent exterminés. Lui-même blessé se retira dans une chaumière. Un corps dans leur de Goths, qui poursuivoit les suyards, massacrés, l'entoura. Y trouvant de la résistance, r-tout les sans savoir qui elle renfermoit, ils y

FIFT

mirent le feu. L'empereur y fut brûlé. Grad On le sut par un jeune homme, le seul l'Esp qui se sauva, et qui instruisit les Romains de la fin tragique de l'empereur, joutre Il vécut cinquante-quatre ans, et en trouv régna seize. On ne peut donter qu'il d'Ori n'ait eu quelques bonnes qualités; per-sonne n'en est absolument dépourvu; la de mais qu'en penser lorsqu'on voit qu'il triste n'a su que se faire hair?

Gratien Va- Il livra la funeste bataille, dans la expér lentinien II. quelle il périt, contre l'avis de ses meil-leurs officiers. Ils lui conseilloient d'at-calan tendre Gratien; son neveu, qui venoi Mit à à son secours avec une armée nom momb breuse, victorieuse des Germains. Comeille jeune prince ne se trouvant donc pas Vale auprès de Valens quand il mourut troup l'armée jugea à propos, par des motifs reufo de politique, pour que la pourpre ne miers fût pas donnée à quelqu'autre candidat, avoir d'en revêtir son second neveu, Valen chasse tinien, qui n'avoit que quatre ou cinc Il f ans. Gratien, son frère, agé de dix-sept dose, ans, arrivé à l'armée, approuva cett appel mesure qui lui avoit déplu d'abord, essant, traita toujours depuis son jeune frère pourr comme son propre sils. Les grands par la per tagèrent l'empire d'Occident entre le comte deux princes. L'Italie, l'Illyrie et l'Africaupar que, furent données à Valentinien;

mont

avoir

ET CONSTANTINOPLE.

fut brûlé. Gratien, les Gaules, la Bretagne et

me, le seul l'Espagne.
isit les Rol'empereur. outre son partage dans l'Occident, se ans, et en trouva encore investi de tout l'empire louter qu'il l'Orient. Ce fardeau lui parut trop pédépourvu; la description que font les auteurs du roit qu'il triste état où l'empire étoit réduit, nous montre qu'il avoit besoin de chefs plus e, dans la expérimentés qu'un jeune homme de de ses meil-vingt ans, et un enfant de dix. A ces lloient d'at-calamités se joignit la plaie affreuse que, qui venoir sit à l'armée la perte d'un très-grand rmée nom. mombre des plus braves officiers, et des ermains. Comeilleurs soidats dans la défaite de valens. C atien recuillit les débris des il mourut troupes vaincues. Avec son armée ainsi renforcée, il opposa une digue aux prepourpre ne miers efforts des barbares, après les re candidat, avoir arrêtés, les repoussa, et enfin les eu, Valen chassa au-delà des frontières.

tre ou cinc Il fut aidé dans ses exploits par Théo-Théodosc. de dix-sept dose, très-habile général, qu'il avoit prouva cette appelé auprès de lui. Le danger croisd'abord, e sant, Gratien l'associa à l'empire. On jeune frèr pourroit croire qu'il voulut réparer en grands par la personne du fils l'injustice faite au nt entre le comte *Théodose*, son père, trois ans rie et l'Afri auparavant. Ce grand homme, après dentinien; avoir soumis la Bretagne, après avoir

Change Line

MESS I

tou

111a

pol

de

par

 $\mathbf{m}q$ 

yar

qu

dit

des

des

vill

des

nic

qu'

Les

la l

de

che

où

rag

réc

du

les

ge

ré

tic

remporté des victoires qui venoient de pacifier l'Afrique, périt sur l'échafaud dans Carthage, victime de ses envieux, qui, sur de fausses imputations, arrachèrent cet ordre cruel à l'inexpérience de Gratien. Son fils se retira en Espagne, où il menoit une vie obscure, lorsque le jeune empereur l'appela pour le placer sur le trône d'Orient. On lui fait honneur d'une résistance qui ne fut pas de longue durée. Il se laissa persuader, et prit les rênes de l'empire. Gratien, content de les avoir mis entre si bonnes mains, s'en retourna en Occident, se concentra dans son partage, et envoya son frère Valentinien dans le sien, à Milan, sous le gouvernement de sa mère Justine.

Sous ces trois empereurs, la religion ou plutôt ses ministres eurent une grande part aux affaires d'état. Ils s'introduisirent dans les cours, et y acquirent beaucoup d'influence; malheureusement ils étoient divisés d'opinions. Le catholicisme l'emportoit dans la partie de Gratien, un arianisme fervent régnoit dans celle de Valentinien. Dans l'Orient, la part de Théodose, les sectes l'étoient multipliées à l'infini. Elles se combattoient; mais l'orthodoxie, dont l'empereur faisoit profession, les absorba

ET CONSTANTINOPLE.

toutes pendant son règne. Il est à remarquer, ce qui ne devroit pas être un point de l'histoire, mais qui en est devenu un article important, qu'alors parurent les Solitaires, précurseurs des moines, dont la vie et les fonctions ont

varié selon les temps.

On n'est pas embarrassé de savoir ce folitaires. qu'étoient les Solitaires, proprement dits, tels que ceux de la Thébaïde. C'étoient des hommes qui, pénétrés du desir de la perfection, se retiroient dans des lieux éloignés de la corruption des villes. Là, les uns se confinoient dans des endroits isolés, sans autre communication avec les êtres vivens, que celle qu'exigeoient les besoins les plus stricts. Les cavernes qui bordent le Nil dans la haute Egypte, contenoient beaucoup de solitaires de cette espèce. D'autres choisissoient des lieux moins sauvages, où, réunis en grand nombre, ils s'encourageoient à la vertu par leurs exemples réciproques, et vivoient sous la conduite d'un chef de leur choix.

Il paroît que les solitaires qui environnoient Constantinople, Antioche et les autres grandes villes, étoient de ce genre. Séparés de la société par leur réclusion volontaire, le devoir de participer aux saints mystères qui ne se

is trail

la religion urent une at. Ils s'in-, et y ace; malheud'opinions. it dans la me fervent inien. Dans , les sectes i. Elles se

oxie, dont

les absorba

venoient de

r l'échafaud

es envienx,

ions, arra-

nexpérience

tira en Es-

ie obscure,

appela pour

ent. On lui

nce qui ne

Il se laissa

le l'empire.

r mis entre

na en Occi-

n partage,

nien dans le

rnement de

célébroient pas encore chez eux, les appeloit tous les dimanches dans la cité où ils se réunissoient au peuple. Ces gens d'une vie exemplaire, presque tous de la classe de ce peuple, devoient naturellement être consultés par lui, dans les circonstances où il s'agissoit de se décider sur quelques points de religion, objets que la multitude n'entend guères, et auxquels cependant elle s'intéresse beaucoup; ainsi pour faire valoir une opinion, il ne s'agissoit que de gagner le chef. Il persuadoit ses solitaires qui se répandoient parmi le peuple, lui inspiroient leurs sentimens, et il est arrivé plus d'une fois que l'obstination communiquée aux esprits, par ces insinuations ardentes, a forcé les empereurs eux-mêmes à prendre, en fait de religion, des partis contraires à leurs sentimens. On doit aux solitaires la justice de dire qu'ils servirent beaucoup à dessiller les yeux du peuple, et à détruire le paganisme.

Pendant que les évêques et les ministres de la religion faisoient aux idolâtres une guerre de persuasion, les empereurs et les gouverneurs par leurs ordres en faisoient une d'inhibition. On abattit de tous côtés les temples des idoles; ceux qu'on ne jugea pas à propos de détraire,

urer res. ices. n d Dans hefreux ilés ranc ux d et de dienn mer. on fe Ridic ploya es 'ar de ce penda burer esté ne co contr ganis mæn de ce prése orise

Jama

et ni empe ET CONSTANTINOPLE. 153

aloir une le gagner taires qui e, lui insil est arstination r ces ines empeen fait de s à leurs res la jusaucoup à et à dé-

es minisidolâtres npereurs rdres en battit de es; ceux létraire.

eux, les Jurent fermés. Il y eut désense aux prêans la cité res sous des peines, d'offrir des sacri-uple. Ces ices, même en particulier. On dégrada, esque tous n déshonora les idoles elles-mêmes. oient na- Dans ce moment de ferveur, plusieurs lui, dans hef-d'œuvres de l'art, sans prix aux soit de se veux d'un zélé enthousiaste, furent mu-réligion, ilés ou périrent. Les princesses et les ad guères, grandes dames se permirent d'enlever intéresse Mux déesses leurs colliers et leurs bijoux, et de s'en parer. Une vieille vestale garlienne de ces joyaux, voulut en témoimer quelque mécontentement. Elle et Mon fen sacré furent tournés en ridicule. Ridicule, arme puissante, qu'on employa avec succès contre les augures. es aruspices, les oracles et beaucoup le cérémonies. L'église conserva cependant de ces dernières, celles qui burent s'allier avec la pureté et la maesté de la religion chrétienne. Mais à ne consulter que la politique, rien ne contribua plus à la destruction du paganisme, que les lois en faveur des nœurs. Les préambules étoient autant de censures vives sans amertume, et de préservatils contre les déprayations auorisées par les exemples des faux dieux. Jamais ces lois n'ont été plus fréquentes et mieux motivées, que sous ces trois empereurs. Les deux plus jeunes, Gratien

et Valentinien n'eurent pas la satisfaction de recueillir le fruit de leurs soins.

Gratien à la fleur de l'âge, humain, modèle de sagesse, appliqué à ses devoirs, orné de toute les vertus, triste effet d'une bonté sans énergie, dans un moment périlleux, ne trouva que des traîtres et des lâches. Maxime, homne séditieux, qu'on dit avoir été élevé dans le palais de l'Orient, exilé en Angleterre pour son caractère turbulent, vient à bout de s'y faire déclarer empereur, et passe dans les Gaules pendant que Gratien étoit occupé contre les Germains, Le jeune empereur accourt. On dit qu'il étoit peu aimé des légions, parce qu'il marquoit de la prédilection pour les auxiliaires. Quelqu'ait été le motif, il est certain que ces troupes l'abandonnèrent au moment d'une action près de Paris. Il s'ensuit escorté seulement de trois cents hommes. Il étoit malheureux, toutes les villes sur son passage lui fermèrent les portes, et il ne sut reçu à Lyon que pour y être égorgé à l'àge de vingt-quatre ans, après sept de règne, Jeune homme de la plus grande espérance. Ses vertus sont à lui : s'il fit des fautes, peut-on à son âge, les reprocher à d'autres qu'à ses ministres?

tomi pere l'aut nien cupé du r pate lui d l'alte reur L'en à re

> barb s'en dans A men qu'i états sur ( que la p sa c qui cid: se s cap clai

> > 5011

n pour les le motif, il Pabandontion près de ulement de nalheureux, sage lui fere fut recu à ré à l'àge de t de règne, rande espé-: s'il fit des

s reprocher ?

pas la satis. On croit que l'usurpateur va voir nit de leurs tomber sur lui les forces des deux empereurs, pour venger l'un son sière, ge, humain, l'autre son bienfaiteur; mais Valentiné à ses de nien, gouverné par une mère plus ocertus, triste cupée des affaires de l'église que de celles ie, dans <sub>un</sub> du royaume, demande la paix à l'usurva que des pateur, et l'usurpateur la propose à me, homme Théodose, non comme une grâce qu'il é élevé dans lui demande, mais en lui prescrivant n Angleterre l'alternative de le reconnoître empeent, vient à reur, ou de se préparer à la guerre. mpereur, et L'empereur d'Orient assez embarrassé nt que Gra à repousser les assauts continuels des s Germains, barbares, le déclare son collègue, et On dit qu'il s'en donne en memê-temps un autre parce qu'il dans la personne de son fils Arcadius.

Maxime auroit pu jouir tranquillement de son usurpation, si la facilité qu'il avoit éprouvée à s'emparer des états de Gratien, n'eût éveille ses desirs sur cenx de Valentinien. Il y entra brusquement. Le jeune prince obligé dès la première campagne, d'abandonner sa capitale, eut recours à Théodose, qui vint à son secours. Une bataille décida du sort des deux empires. Maxime se sauva dans Aquilée, y fut pris et décapité. Victor, son fils, qu'il avoit déclaré César, ent le même sort. Marcelin son frère, étoit mort sur le champ de **HARRIE** 

REPORT A

Milen

| Added! & Won

FIFT

ound)

bataille. Théodose traita favorablement sa femme et ses filles, et leur assigna des terres pour vivre honorablement, Personne de ceux qui avoient suivi son parti ne fut recherché. On dit même que Maxime fait prisonnier, lui ayant été présenté, on remarqua sur le visage de Théodose un air d'attendrissement qui engagea les ministres de l'empereur à éloigner l'usurpateur de sa présence, de peur qu'il ne lui fit grâce. Théodose joignit aux états de Valentinien ceux de Gratien, son frère,

Mais Valentinien étoit déstinée à chanceler toujours sur son trône, et enfin à en tomber. Il étoit dominé par Arbogaste, Franc d'origine, que les soldats, dont il étoit fort estimé, éleverent au poste de général, sans le consentement de Valentinien, dont ils dédaignoient l'enfance. Arbogaste se conduisit assez bien dans l'affaire de Maxime; mais quand Theodose fut cloigne, son arrogance contenue jusqu'alors par des considérations politiques, augmenta au point que Valentinien ne put plus la souffrir. N'ayant -pas la force de lui prononcer sa disgrace en face, le jeune prince lui jeta un papier portant ordre de se défaire de sa charge, et de se retirer. Le fier général déchire le pa à l Or ch lui én hu co avo pé

pre gelint sei riq élo auj tio me coi coi

po de an

soi

ne av prablement ur assigna rablement, t suivi son même que i ayant été e visage de ement qui mpereur à ésence, de Theodose

inien ceux

déstinée à trône, et ominé par , que les timé, élel, sans le n, dont ils bogaste se 'affaire de éodose fut tenue jusions poliie Valen-N'ayant a disgrace nn papier sa charge, déchire le

ET CONSTANTINOPLE.

papier avec mepris, et ajoutant la cruauté à l'outrage, il fait étrangler son maître. On l'attacha à un arbre avec son mouchoir, et on publia qu'il s'étoit pendu lui-même. Il n'avoit que vingt ans et en avoit régné à peu près seize. Doux, humain comme son frere, regretté comme lui, moins pour le bien qu'il avoit fait, que pour celui qu'on es-

péroit. Arbogaste ne jugea pas à propos de prendre le sceptre, il le donna à Eugène qu'on croit avoir été l'ame de son intrigue. Cet homme avoit d'abord enseigné la grammaire, ensuite la réthorique, il s'étoit fait estimer par son éloquence, il s'éleva à Constantinople auprès des ministres à la recommandation d'un d'entre eux, Arbogaste l'emmena dans les Gaules, et lui donna sa confiance. Soit qu'il voulût s'en servir comme d'échelon pour monter au trône, soit qu'il le crût plus propre que lui au gouvernement, il lui fit revêtir la pourpre. Le nouvel empereur envoya des ambassadeurs à Théodose qui les amusa par de belles paroles, pendant qu'il se préparoit à la guerre. Eugène ne s'y disposoit pas moins. Il paroît qu'il avoit pour lui un parti puissant décidé contre Théodose; moins peut-être par

attachement pour l'ancien professeur de grammaire, que par haine pour le destructeur des idoles.

pi

m

m

fia

pe da

av

lu

tra

pu

en

m

VO

bl

m

bo

le

n

pe

de

1

d

là

q

La religion païenne expirante, se débattit encore sous les auspices d'Eugène. Le sénat de Rome le supplia de rendre aux temples leurs revenus, de rétablir dans son sein l'autel de la victoire, et de permettre les sacrifices. Après quelques difficultés apparentes, il accorda toutes ces demandes. Les chrétiens menacés de discrédit, et peutêtre de persécutions, firent des vœux ardens pour Théodose, lorsqu'il marcha contre les usurpateurs. Lui-même se prépara à cette guerre par des actes de piété auxquels les fidèles attribuèrent ses succès. Les historiens ecclésiastiques accompagnent de miracles la victoire qu'il remporta. Ses troupes essuyèrent d'abord un échec; mais elles revinrent à la charge avec plus d'ardeur. Celles d'Eugène, au contraire, se découragèrent, posèrent les armes au milieu niême de l'action. Leur défection fut si soudaine, qu'Eugène, qui considéroit le combat à quelque distance, ne s'en aperçut pas. Voyant venir à lui un grand nombre de soldats, il leur demanda s'ils lui amenoient l'empereur suivant ses ordres. Pour toute réponse, ils se jettent rofesseur pour le

ante, se es d'Euapplia de enus, de le la vicacrifices. parentes, des. Les et peutes vœux il marcha nême se actes de ribuèrent siastiques victoire ssuvèrent revinrent ir. Celles décourau milieu on fut si nsidéroit ne s'en un grand anda s'ils vant ses se jettent

sur lui, le garottent, et le traînent aux pieds de Théodose. Aux reproches du meurtre de Valentinien, et des calamités qu'il avoit attirées à l'empire, le vainqueur joignit celui de sa folle confiance en Hercule, dont il avoit fait peindre l'image sur son principal étendard. Eugène demanda la vie; mais avant que l'empereur eût le temps de lui répondre, ses propres soldats lui tranchèrent la tête. Arbogaste n'ayant pu trouver la mort dans les bataillons ennemis où il s'enfonça, se tua luimême.

Théodose ne fit éprouver aucun mauvais traitement aux païens qui avoient voulu profiter de l'occasion pour rétablir leur religion; il les engagea seulement, par des exhortations pleines de bonté, à ouvrir les yeux et à revenir de leurs erreurs; mais il détruisit sans ménagement tous les monumens qui pouvoient entretenir la superstition. Il déclara une guerre implacable aux faux Dieux, les poursuivit dans tous leurs asiles, en Egypte leur berceau, en Grèce leur empire, à Rome, leur temple universel, où ils se rassembloient tous. A des édits foudroyans contre le culte idolàtrique, l'empereur joignit des exemples que le pagauisme ne connoissoit pas,

le pardon des injures et l'humilité. L'injure dont le pardon fait honneur à la clémence de Théodose, ne fut pas tout-à-fait exempte de punition. Elle avoit été commise par les habitans d'Antioche, ville à laquelle l'empereur avoit donné les marques d'une prédilection particulière. Entre ces marques, étoient les statues de l'empereur luimême, de son père, de sa femme, de ses enfans, qu'il avoit laissé ériger. Sa faveur cependant n'alla pas jusqu'à décharger la ville de tout impôt. A l'occasion d'une taxe qui lui étoit commune avec tout l'empire, elle se souleva. Ce fut sans doute la populace qui se permit les excès outrageans de renverser ses statues, de les fustiger, de les traîner dans les rues, et de les précipiter dans les cloaques avec les injures les plus grossières. Le gouverneur ayant recouvré son autorité, par le moyen d'un corps de troupes qui lui arriva à propos, n'avoit pas laissé cet affront impuni. Plusieurs coupables furent décapités, d'autres jetés aux bêtes; il n'épargna pas même les enfans de ceux des citoyens qui, pouvant calmer l'émeute, en étoient restés tranquilles specialeurs.

Ces terribles exécutions avoient jeté

a ter evin enoi och ureu ous. ierre auve epre me le ioche Arriv lable bouve nform beauc e tr vouo ceux e La CI eur minis dans eren ce qu ces af leur é

antir

orsq

'emp 'écar numilité. honneur esfut pas on. Elle habitans mpereur e prédinarques. eur luinme, de riger.: Sa qu'à dé-A l'ocoit comsouleva. e qui se de reniger , de les préles inverneur par le qui lui issé cet bles fux bêtes; fans de t calmer nquilles

ient jeté

ET CONSTANTINOPLE. 161 a terreur dans la populace. Mais l'effroi evint général, lorsqu'on apprit qu'il enoit une armée entière contre Anoche, parce que l'empereur, dans sa ureur, avoit juré d'en faire massacrer ous les habitans, et de n'y pas laisser ierre sur pierre : chacun chercha à se anver. La vue d'une ville prise d'assaut e présente pas un spectacle plus effrayant ne le tableau de la malheureuse Anioche, dans l'attente de son jugement. Arrive enfin un corps de troupes formilable, avec des commissaires armés d'un bouvoir terrible. Ils commencent des nformations rigoureuses dans lesquelles beaucoup de personnes distinguées e trouvèrent impliquées. Ceux qui vouoient, étoient envoyés à la mort, eux qui nioient, appliqués à la torture. La crainte et la désolation étoient à leur comble: Les prêtres et les autres ministres de la religion se répandirent lans les rues, les anachorettes quiterent leurs retraites, tous apportoient be qu'ils pouvoient de consolation à ces affligés. Pendant ce temps, Flavien, eur évêque, sollicitoit la grâce à Consantinople. Il l'obtint facilement, orsqu'il fut parvenu à approcher de empereur, dont ses cruels ministres écartoient, dans la crainte que le

saint prélat n'arrêtât cet exemple de fécriv sévérité qu'ils prétendoient nécessaire, pier

Ils firent valoir ce motif pour arracher Thé de Théodose un ordre aussi cruel contre les habitans de Thessalonique. Plus préla coupables que ceux d'Antioche, ils com avoient the leur gonverneur, parce qu'il pour avoit refusé de relâcher un cocher em myst prisonné pour avoir voulu faire violence porte à une semme de condition. « C'est votre tranc « clémence pour ceux d'Antioche, lui jusque « dirent-ils, qui a entardi ceux de Thes-blic « salonique. Si vous laissez ce crime pere « impuni, quelle sûreté y aura-t-il dé-les y « sormais pour vos officiers »? Cette plit, raison émut l'empereur. Dans sa colère, la pé il envoya des soldats avec des ordres on sans ordres, ce qui est égal pour une soldatesque à qui on lâche la bride. Entrés dans la ville, ils investissent le peuple assemblé pour voir les jeux du cirque, chargent, l'épée à la main, la multitude, sans respecter ni âge, ni sexe, ni condition, sans même distinguer les innocens des coupables. En moins de trois heures, ils égorgèrent plus de sept mille personnes, dont plusieurs étoient venues à Thessalonique pour y voir les jeux.

Saint-Ambroise, évêque de Milan, ayant app: is cette affreuse exécution,

cano neup dans Thé n'ay:

> E ses d pren de o soin avec

> seize

hon The

le d

exemple de écrivit à l'empereur pour l'engager à ex-t nécessaire, pier sa faute par une sincère pénitence. pur arracher Théodose crut vraisemblablement qu'il cruel contre y auroit des accommodemens avec le ruel contre y auroit des accommodemens avec le prélat; et étant revenu à Milan, il alla, comme à l'ordinaire, à la cathédrale pour assister à la célébration des saints mystères. Le pontife se présente à la porte, l'arrête, lui déclare qu'il est retranché de la communion de l'église, iusqu'à ce qu'il ait expié un crime public par une punition publique. L'empereur se soumet, retourne au palais les yeux remplis de larmes, et accomplit, avec humilité, tous les devoirs de les yeux remplis de larmes, et accomplit, avec humilité, tous les devoirs de
la pénitence publique, prescrite par les
canons. Quelle ressource n'ont pas les
peuples dans la piété des princes et
dans la fermeté de pontifes religieux!
Théodose mourut à Milan d'hydropisie,
n'ayant pas encore cinquante ans, après
seize ans de règne.

En mourant, il partagea son empire à
son deux fils. Arcadius et Honorius, le

stinguer les ses deux fils, Arcadius et Honorius, le moins de premier âgé de dix-huit ans, le second olus de sept de onze. Arcadius eut l'Orient sous les eurs étoient soins de Rufin, et Honorius l'Occident, r y voir les, avec Stilicon pour ministre. Si ces deux hommes ne furent pas ennemis sous de Milan, Théodose, par la rivalité de crédit, ils exécution, le devinrent sous leurs pupilles, par la

394.

jalousie de puissance. Stilicon, vandale d'origine, s'étoit élevé au commande, ment des armées par la bravoure et les autres qualités qui y mènent. Rufin, gascon de naissance, avoit gagné la confiance de l'empereur par sa capacité dans les affaires. Arcadius fixa son séjour à Constantinople, et Honorius à Milan.

Les deux ministres s'accordèrent très. bien d'abord. Ils professoient et montroient une parfaite égalité dans le but de piller les provinces; mais Stilicon marqua le desir d'une supériorité, dans le gouvernement, qu'il disoit dui avoir étéattribuée par Théodose. Rufin, pour se mettre à l'abri de ses prétentions, forma le projet de marier sa fille à son élève, persuadé que le beau-père de l'empereur n'auroit plus de concurrent à craindre ; que peut-être même il pourroit se faire associer à l'empire par son gendre. Pendant qu'il méditoit ce dessein, il fait un voyage à Antioche pour faire périr sous les coups, à ses yeux, un malheureux qui avoit encouru sa disgrâce; en revenant, il trouve l'empereur marié a Eudoxie, fille d'un général franc, princesse sière et adroite, qui prit un grand empire sur son jeune époux. Elle dut cette fortune à un eunuque

nomi souve jeune pas se lesse de gr

de gr par l de se qu'il les H qu'il que ( duite sèren aisén pous peup seil retir mên rient les s dem à G ami. Con deva rent reu ies .

dèrent très. étentions, fille à son u-père de concurrent me il pourire par son oit ce desoche pour ses yeux, ncouru sa ve l'empeun général te, qui prit ne époux. eunuque

on, vandale hommé Eutrope, qui, après avoir ommande. Souvent changé d'esclavage dans sa oure et les jeunesse, après avoir passé par les plus nt. Rufin, pas services du palais, fut, dans sa vieilt gagné la lesse, élevé par Théodose à la charge sa capacité de grand chambellan.

s fixa son Déchu de l'espérance de se soutenir Honorius par le mariage de sa fille, Rufin résolut de se rendre nécessaire par les troubles qu'il susciteroit dans l'empire. Il excita nt et mon- les Huns et les Goths à une invasion lans le but qu'il favorisa sous main. Les cruautés is Stilicon que commirent les Goths sous la coniorité, dans duite d'Alaric, furent terribles. Ils pasufin, pour aisément, puisqu'ils n'étoient pas repoussés. Stilicon vint au secours des peuples effrayés. Arcadius, par le conseil de Rufin, lui envoie ordre de se retirer dans son empire d'Occident, et même de lui renvover les troupes d'Orient, que ce général avoit mêlées dans les siennes. Stilicon donna le commandement de ces troupes, qu'il renvoyoit a Gainas, officier Goth, son intime ami. Quand elles arrivèrent près de Constantinople, Arcadius sortit audevant d'elles avec Rufin. Elles recurent, avec acclamations, le jeune empereur, Mais à un signal donné par Gainas, les soldats se jetèrent sur Rufin, qui

s'étoit consié imprudemment au milieu d'eux, et le tuèrent. Suivant toutes les apparences le complot avoit été tramé à la cour d'Arcadius, car l'eunuque Eutrope prit aussitôt les rênes du gouvernement, sans doute sous l'autorité d'Eudoxie. Plusieurs historiens blâment l'avarice de cette princesse. Ils ne sont point d'accord sur la pureté de ses mœurs. Mais tous conviennent qu'elle dats d avoit un grand extérieur de piété, et qu'elle savorisoit les orthodoxes.

Le peuple qui s'étoit réjoui de la mon de Rufin, ne gagna pas au change. Eu. trope se trouva chargé de tous les vices de son prédécesseur, dont il n'avoit pas les qualités aimables; savoir la majesté de la taille, les avantages de la figure, Pexho l'affabilité, le charme de la conversation. Louve Le vieil eunuque étoit avare, cruel, pisme fourbe, ingrat, jaloux. Un écrivain, frére, après avoir fait son portrait avec les couleurs les plus noires, ajoute qu'il l'a peint en beau. Il se défit de tous ceux qui lui portoient ombrage à la cour, en commençant par ses bienfaiteurs. Stilicon prétendit encore prendre partaux affaires de l'Orient, et revint en Grèce contre Alaric qui continuoit ses ravages dans ce pays. Eutrope lui envoya ordre de

cesser ses soins officieux, et de se retirer.

omn ne f arer min re, utres

Cet con éjà d elui-c icatio ras o roupe évolt Arc

roit

éunis haine a gu ucco

ntre bense liren

e fit e no . Plu nt au milieu t toutes les

reté de ses e piété, el

xes.

ET CONSTANTINOPLE. 167 omme il savoit qu'en bonne politique, ne faut pas offenser à demi, il sit dél'eunuque ministre d'Honorius, traître à l'emre, et sit veudre les terres, palais et s'autorité atres biens qu'il avoit en Orient.
Cet injurieux décret détermina Sti-

Ils ne sont con à exécuter le dessein qu'il avoit éjà d'entrer, à main armée, dans les ent qu'elle rats d'Arcadius. Le vieux ministre de elui-ci, voulant rompre toute commuication entre les deux empires, reçut à i de la mort ras ouverts Gildon, commandant les nange. Eu. roupes d'Honorius en Afrique, qui se us les vices sévolta contre son souverain, et se donna n'avoit pas Arcadius avec toute la province. On la majesté roit même que ce fut Eutrope qui e la figure, exhorta à cette désection. A l'infidèle nversation. gouverneur plus que suspect de pagare, cruel, sisme, Stilicon opposa Mascezel, son écrivain, rere, zélé chrétien. Les deux frères, ec les cou-éunissant la double opiniâtreté de la u'ill'a peint naine fraternelle et religieuse, se firent eux qui lui a guerre sans ménagement. Gildon r, en com- succomba et se tua pour ne pas tomber rs. Stilicon Intre les mains de son frère. En récomaux assaires pense des succès de Mascezel, qui ren-èce contre dirent l'Afrique à Honorius, Stilicon vages dans e sit précipiter dans une rivière, où il a ordre de e noya. ese retirer.

Plus il perdoit de crédit dans la cour

d'Orient, par les manceuvres d'Eutrope plus il en acquit en Occident par le ma riage de sa fille Marie avec Honorius A cet appui, il ajouta l'éclat de plusient expéditions militaires. Le vieil eunnqui au contraire, n'avoit de soutien que se ruses, qui lui furent assez inutiles. Sol peu d'expérience à la guerre l'avoit forc de remettre les troupes au commande ment de Gainas, le meurtrier de Rufin Gainas regarda comme indigne de lui d'être encore en quelque chose dépen. dant d'un pareil ministre, et se jugei bien plutôt propre à le remplacer. Contre un fourbe, il crut pouvoir employer la fourberie. Il engage un de ses capitaines nommé Tribigilde, homme intrépide, à lever en Phrygie l'étendard de la révolte. Loin de le réprimer comme il pouvoit, il lui laisse faire des progrès. Quand il a acquis un degré de force propre à se saire éconter, Gainas sait demander par le rebelle la disgrace et l'éloignement d'Eutrope, et qu'à cette condition il mettra bas les armes. Après plusieurs négociations, Arcadius est force d'abandonner son ministre. Eutrope chercha un asile dans une église, Il en fut retire pour être envoyé en exil Sons prétexte qu'on avoit trouvé ches lui des ornemens impériaux, et qu'appare trôn

P cadi pers lui li de l' trave dius Mais rent aller qui, coup bour grâce S. Je desc que l'éta Cons ferm une de s ville ville de se sa di pire beau

seco

paremment le vieil eunuque aspiroit au

trône, on lui trancha la tête.

d'Eutrope

t par le ma

Honorius

de plusienn

eil eunuqu

tien que se

nutiles. So

l'avoit force

commande

er de Rufin

ligne de lui,

hose dépend

et se jugea

acer. Contre

employer la

es capitaines

e intrépide,

rd de la ré-

r comme il

des progrès.

ré de force

Gainas fait

disgrace et

et qu'à cette

rmes. Après

rcadius est

inistre.  $\it Eu$ 

une église

voyé en exil

trouvé che

x, et qu'ap.

Pour lors Gainas imposa la loi à Arcadius. Il força l'empereur de traiter en personne avec lui, et demanda qu'on lui livrât trois des principaux membres de l'état qu'il croyoit les plus propres à traverser ses desseins ambitieux. Arcadius se refusoit à de pareilles demandes. Mais ces trois illustres infortunés le prièrent de les sacrifier au bien public. Ils allerent librement se présenter à Gainas qui ordonna sur-le-champ qu'on leur coupât la tête; mais au moment où le bourreau avoit le bras levé, il leur sit grâce de la vie, à la sollicitation de S. Jean Chrysostôme. Après cette condescendance pour le prélat, il se slatta que celui-ci ne désapprouveroit pas l'établissement d'une église arienne à Constantinople; mais l'évêque s'y opposa fermement. Le général Goth méditoit une entreprise plus importante; c'étoit de s'emparer, non d'un endroit de la ville pour y bâtir son église, mais de la ville entière, des trésors du palais, et de se faire empereur. Comme il avoit à sa disposition toutes les troupes de l'empire, il introduisit dans Constantinople beaucoup de Goths, qui devoient le seconder à un signal donné, lorsqu'il Tom. 5.

tenteroit lui-même d'entrer dans la ville à la tête d'un corps considérable. Mais il fut repoussé des portes par les habitans qui massacrèrent les Goths dans la ville. Gainas se retira dans la Thrace, où il porta le fer et le feu. Un général, nommé Fravitus, envoyé contre lui, mit son armée en déroute. Le Goth périt dans la bataille, moins heureux qu'Alaric, prince de la même nation, dont les victoires ébranlèrent l'empire d'Occident.

On a vu qu'appelé par Rufin, il avoit déjà pillé la Grèce. Il en fut encore une fois expulsé par Stilicon. Une troisième fois, le ministre d'Honorius sit sortir d'Italie, plus par négociation que par force, Alaric et Radagaise, roi des Huns, qui s'étoient joints à lui. Une quatrième fois Alaric épouvanta Honorius, qui se retira de Milan à Ravenne. Il vouloit même abandonner avec toute sa famille, l'Italie, si Stilicon ne s'y fût opposé. Il gagna contre le roi Goth la célèbre bataille de Pollentia, et sit toute sa famille prisonnière. Cette perte détermina Alaric à offrir pour condition de paix de se retirer de l'Italie, et de n'y plus revenir. C'étoit une promesse sur laquelle on devoit peu compter, car on lui entendoit souvent dire qu'il ne mourroit content que quand il auroit brûléet

pille pas Hur et n rava une se jo saute trem l'Asi à Cor fit pla il éte Arca et lai n'éto mour

usurpet por gne, circon Stilicon de sa capital rius, que p

uroit

ns la ville le. Mais il habitans is la ville. ace, où il l, nommé , mit son périt dans 1' Alaric, nt les vic-Occident. n, il avoit ncore une troisième fit sortir a que par roi des . Unequa-Honorius, avenne. Il it brûlé et

ET CONSTANTINOPLE. 171 pillé Rome. Sa retraite ne tranquillisa pas l'Italie. Radagaise y entra avec ses Huns, fut fait prisonnier par Stilicon et mis à mort. Des brigands Isauriens ravagèrent l'Orient. Les Alains firent une irruption dans les Gaules. Les fléaux se joignirent aux hommes. Des nuées de sauterelles ravagèrent la Palestine. Des tremblemens de terre bouleversèrent l'Asie; et les Gaules devinrent assujéties à Constantin, simple soldat que son nom sit placer sur le trône en Bretagne, d'où il étendit son empire au-delà de la mer. Arcadius mourut dans ces entrefaites, et laissa un fils nommé Théodose qui n'étoit pas encore sorti de l'enfance. Il mourut à trente - un ans, et en régna treize.

Annorius, avenne. Il semble que ces circonstances d'un usurpateur qui envahissoit les Gaules, et portoit ses conquêtes jusqu'en Espane s'y fût pie d'un enfant préposé au gouvernement de l'Orient, il semble que ces circonstances dussent être favorables à Stilicon, beau-père d'Honorius et mari de sa tante, grand ministré, excellent capitaine, père d'un fils nommé Euchérius, déjà capable de le seconder; et que par toutes ces raisons, Fionorius uroit dû l'associer à l'empire, en lui

donnant la charge de poursuivre l'usurpateur Constantin. Mais imputation vraie
ou fausse, on vint à bout de persuader
à l'empereur que son beau-père étoit
d'intelligence avec Alaric, et l'avoit
appelé en Italie. De Pavie où il étoit,
Honorius envoya à Ravenne, où demeuroit son beau-père, un ordre de le
tuer. Ce qui fut exécuté sans difficulté.
En même-temps, il répudia sa femme,
fille de Stilicon, et fit décapiter son fils
Euchérius.

La facilité de ces exécutions fait douter si Stilicon étoit criminel. Honorius se priva par sa mort d'un grand général; dont il eut lieu de regretter les talens, lorsqu'il se vit serré de près par Alaric, qui étoit rentré de nouveau en Italie. Honorius avoit pour ministre Olympius, qu'on croit auteur de l'assassinat de Stilicon. Olympius signala le commencement de son ministère par ordonner ou souffrir que les soldats romains, à la nouvelle de la mort de Stilicon, massacrassent dans toutes les villes d'Italie, les femmes et les enfans des barbares que ce général avoit appelés at service de l'empire. Irrités de cette perfidie, les soldats se jetèrent entre le bras d' Alaric, qui, en habile politique, profita de ce renfort pour proposer li

pai sor la dev ext il le toit dev tior ne o tina em;

pré

trai

leva
ne s
d'un
lois
les s
diu
min
d'ét
mit
qu'i
pou
créa
jeté

bro

vre l'usuration vraie
persuader
père étoit
et l'avoit
ù il étoit,
ie, où deordre de le
difficulté.
sa femme,
ter son fils

ns fait dou-Honorius nd général, les talens, ar Alaric, en Italie. tre Olyml'assassinat ala le compar ordonts romains, e Stilicon, les villes enfans des t appelés au e cette perit entre lei

e politique

proposer li

paix à l'empereur, à condition d'une somme qu'on lui paieroit. Afin de hâter la délibération, il alla mettre le siége devant Rome, qu'il réduisit à de cruelles extrémités. On lui accorda sa demande, il leva le siége; mais comme on apportoit des délais au paiement, il revint devan ville, fit encore des propositions qu'on le rejeta. Les Romains ne croyant pas devoir se sacrifier à l'obstination d'un homme, reçurent pour empereur Attale, préfet de la ville,

présenté par Alaric. Le roi des Goths

traita avec ce nouveau souverain, et

leva encore le siège.

Quand Attale vit Rome délivrée, il Alarie. 409.
ne se regarda pas comme un empereur
d'un moment, il prétendit imposer des

lois à Honorius. Ce prince étoit près de les subir, lorsqu'il lui vint un secours de son neveu Théodose, auquel Arcadius, en mourant, avoit donné pour ministre Anthémius, grand homme d'état, et honnête homme. Ce secours mit Honorius en état de rejeter l'ossre qu'il avoit faite à Attale de le prendre pour collègue; ossre que l'empereur, créature d'Alaric, avoit sièrement rejetée. Il eut aussi l'imprudence de se brouiller avec son protecteur, qui le

3

déposa, mais sans le livrer à Honorius,

« l

(( I

« r lage

d'al

feu

ord

bea

sac vill

apr

et a

**l**'au

un .

terr

soix

teri des

sor qu'

Al

pri

ric

pil

Af

de

SO.

de

qui le demandoit.

Rome étoit toujours comme le prix d'un marché entre Alaric et Honorius. Le premier paroissoit dire : si vous ne m'accordez ce que je demande, je pillerai et détruirai votre capitale. Le second n'accordeit qu'à regret, le moins qu'il pouvoit, et ne se pressoit pas de satisfaire. Pendant les délais, la famine faisoit dans Rome un cruel ravage, parce que les guerres civiles avoient empêché de cultiver les terres, et que les ports par où auroieut pu arriver les vivres, étoient bloqués. Le peuple fut réduit à se nourrir des alimens les plus vils. La chair humaine se vendit publiquement. On assure même que des mères mangèrent leurs enfans. Mais ce n'étoit là que les préludes du siège, ou plutôt des excès qui suivirent la prise; car le siége ne fut pas long. On dit qu'une dame romaine, touchée de la misérable condition du peuple obligé de recourir aux plus funestes moyens, pour ne pas mourir de faim, ouvrit une porte aux ennemis.

Prise de Rome. A l'instant où les soldats alloient pénétrer dans la ville, Alaric leur dit : « Toutes les richesses du monde sont « ici concentrées, je vous les abandonne; « mais je vous ordonne de ne répandre

me le prix Honorius. si vous ne de, je pille. Le se-, le moins soit pas de la famine age, parce t empêché les ports es vivres, it réduit à is vils. La quement. res mann'étoit là olutôt des r le siége dame role condirauxplus s mourir ennemis. oient póeur dit: nde sont ndonne;

répandre

Honorius,

« le sang que de ceux que vous trouve-« rez armés, et d'épargner ceux qui se « réfugieront dans les Eglises ». Le pillage dura trois jours, disent les uns: d'autres disent six. Les Goths mirent le feu en plusieurs endroits. Malgré les ordres donnés, il ne se pouvoit que beaucoup de personnes ne fussent massacrées. Cette orgueilleuse et superbe ville, appelée la capitale de l'univers, après avoir triomphé de tous les peuples, et avoir étendu son empire d'un bout à l'autre du monde connu, fut prise par un barbare, qui n'avoit pas un pouce de terre qu'il pût dire lui appartenir. Elle avoit, pendant l'espace de onze cent soixante-trois ans, pillé le reste de la terre, et s'étoit enrichie des dépouilles des peuples vaincus. Elle subit le même sort, et souffrit à son tour les calamités qu'elle avoit fait endurer à tant d'autres. Alaric survécut peu à la gloire d'avoir pris Rome. Il emmena ses captifs et ses richesses en Campanie, les augmenta du pillage de l'Apulie, de la Lucanie, de la Calabre; et lorsqu'il alloit passer en Afrique pour la subjuguer, il mourut de maladie aux environs de Rhège. Ses soldats, de peur qu'on ne profanât ses cendres, les enterrèrent avec quantité de riches dépouilles dans le lit d'une

rivière qu'ils avoient détournée, et à laquelle ils firent reprendre ensuite son cours ordinaire. Les Goths lui donnèrent pour successeur Ataulphe, mari de sa sœur.

que

pro

per

et p

tin

son

d'E

suiv

ron

prit

che

lui-

s'od

un

qui

àG

tuè

ren

fan

ave

sec

Co

pi

lie

to

n

Après avoir contemplé Rome, poussant des tourbillons de flammes, ruisselant de sang, vomissant par toutes ses portes des flots de malheureux, chargés de leurs effets les plus précieux, que leur disputoit encore le soldat avide, il convient de jeter un coup-d'œil rapide sur la totalité de l'empire, afin de voir comment s'est détruit ce colosse, de quelle manière il s'est divisé, en parties tronquées et mutilées, sans adhérence ni liaison, à peines dignes de figurer par la suite dans le monde politique. L'audace des ambitieux, la patience et la folie des peuples ont tout fait.

On se rappelle que Constantin, un simple soldat revêtu de la pourpre en Bretagne, avoit étendu son empire jusques dans les Gaules. Il tira d'un monastère Constant, son fils, qu'il déclara César, puis Auguste, lorsqu'il eut réuni l'Espagne sous le sceptre de son père. Honorius le reconnut quandil se trouva pressé par Alaric. Constantin entra en Italie sous prétexte de secourir l'empereur; mais en effet, pour s'approprier

rnée, et à nsuite son donnèrent mari de sa

me, pouses, ruissetoutes ses
x, chargés
ieux, que
t avide, il
ceil rapide
in de voir
losse, de
en parties
adhérence
gurer par
ue. L'aunce et la

entin, un purpre en pire jus-d'un moil déclara eut réuni son père. se trouva entra en l'empeproprier

ET CONSTANTINOPLE. quelques débris. Il étoit secondé dans ce projet par Allabicus, général de l'empereur, dont la trahison fut découverte et punie. Cet événement força Constantin de rétrograder. Il mit dans Vienne son fils Constant qui avoit été chassé d'Espagne, et qui étoit encore poursuivi jusque dans les Gaules par Géroncius, chef des Espagnols. Celui-ci prit l'Auguste dans Vienne, lui fit trancher la tête, et vint bloquer Constantin lui-même dans Arles. Pendant qu'il s'occupoit du siége, Honorius envoya un habile général, nommé Constance, qui lui débaucha ses troupes. Il ne resta à Géroncius que trois cents soldats avec lesquels il gagnoit l'Espagne, mais ils le tuèrent parce qu'il les traitoit trop durement. Constance prit Maxime, un fantôme d'empereur que Géroncius avoit fait, et lui laissa la vie. Malgré les secours des Germains qui arrivèrent à Constantin, Constance força Arles de se rendre. Le principal article de la capitulation étoit que Constantin et Julien, son frère, auroient la vie sauve. Ils prirent les ordres sacrés afin d'ôter tout ombrage à l'empereur; mais contre la foi du traité, Honorius ne les fit pas moins mourir.

Sous la protection d'Ataulphe, suc-

"沙子斯特特"

cesseur d'Alaric, avec l'aide d'un roi l'em des Alains, et d'un prince des Bourguignons, Jovin, d'une bonne famille des Gaules, se sit proclamer empereur, et s'associa Sébastien, son frère. lleut l'imprudence de se brouiller avec Ataulphe, qui sit tuer Sébastien, et vendit Josin à l'empereur pour du blé dont son armée. avoit besoin. Honorius ne lui fit point grâce, non plus qu'à Héroclien, autre usurpateur, qui d'Afrique où il avoit pris la pourpre, étoit venu l'affronter jusqu'en Italie. Il fut repoussé dans son Afrique, et égorgé par des soldats avides du prix mis à sa tête.

Ataulphe, qui figuroit avec tant d'influence dans toutes ces catastrophes, épousa Placidie, sœur d'Honorius, prise par Alaric, dans le sac de Rome. A la cérémonie du mariage assista Attale, qu'Alaric avoit fait empereur autrefois. Ataulphe voulant intimider Honorius, son beau-frère, et le forcer à un traité de paix durable, revêtit de nouveau Attale de la pourpre. Après la mort d'Ataulphe, qui fut tué en Espagne, Attale, jouet de la fortune, fut pris, repris, et enfin confiné dans les îles de Lipari, après qu'on lui eût coupé, les uns disent la main droite, les autres simplement les doigts, pour

men les pas de lam Plafut t son ce n un fi en c à l'e

> moi you sa so rêne min que lent Pucou son gra An afin lui oblbie per

le d'un roi s Bourgui-famille des pereur, et lleut l'im-dtaulphe, lit Jovin à son armée ii fit point ien, autre ii avoit l'affronter dans son lats avides

tant d'introphes, onorius, le Rome. sista *At*mpereur ntimider le forcer evêtit de e. Après tué en ortune, né dans lui eût droite, s, pour

ET CONSTANTINOPLE. l'empêcher d'écrire. Il y vécut paisiblement. C'étoit un homme plus fait pour les plaisirs que pour les affaires. Il n'eut pas honte, lui qui avoit été empereur, de chanter publiquement une épithalume de sa composition aux nôces de Placidie. Cette princesse devenue, veuve, fut mariée malgré elle, par Honorius, son frère, à Constance, son général. De ce mariage forcé il n'en vint pas moins un fils, nommé Valentinien. Honorius, en conséquence, associa son beau-frère à l'empire; mais il ne vécut que sept mois. Théodose, l'empereur d'Orient, ne voulut pas le reconnoître.

Ce prince régnoit sous la tutelle de sa sœur Pulchérie, qui prit en main les rênes de l'empire, avec l'approbation du ministre Anthémius. Quoiqu'elle n'eût que seize ans, elle montroit d'excellentes qualités pour le gouvernement. Pulchérie se rendit maîtresse dans la cour comme dans l'état. Elle engagea son frère, sur lequel elle avoit le plus grand ascendant, de renvoyer l'eunuque Antiochus, qui lui portoit ombrage; et afin d'assurer sa propre puissance, elle lui chercha une épouse, qui, lui ayant obligation, soutiendroit le crédit de sa bienfaitrice. Un hasard lui présenta la personne qu'elle desiroit.

6

ANIMA T

Thungan

Athénais, fille d'un philosophe athénien, ayant perdu son pere, qui l'avoit élevée avec beaucoup de soin, fut privée par ses deux frères, Césius et Aurélien, de la portion de bien qui lui appartenoit. Sur la réputation d'équité que Pulchérie s'étoit faite dans tout l'empire, la jeune athénienne vint à Constantinople réclamer la protection de la princesse. Son esprit et ses grâces plurent à Pulchérie. Après l'avoir plusieurs fois entendue, elle juge qu'une pareille épouse pourra faire le bonheur de son frère; elle la fait baptiser sous le nom d'Eudocie, et conclut ce mariage, qui ne fut pas aussi heureux qu'elle l'espéroit.

Ainsi, l'empire d'Orient se trouva sous la domination des femmes; celui d'Occident ne l'étoit pas moins par l'ascendant de Placidie sur Honorius. L'amitié du frère et de la sœur étoit telle, que les courtisans, souvent aussi infâmes calomniateurs que bas flatteurs, publièrent qu'elle excédoit les bornes de la tendresse fraternelle. Des soupçons qu'ils jetèrent malignement rompirent cette union. On persuada au frère que la veuve d'Ataulphe s'e souvenant trop d'avoir étéreine des Goths, leur découvroit les secrets de l'empire. Le refroire

disserion . Cons *lention* mour enco ans

empe trèsfaire ce pr Mais effort Placson f prêm les fit mane son terre fante horr Ard pris qui . et lu Le 1

que

râces plu-'elle l'es-

se trouva nes; celui noins par Honorius. œur étoit vent aussi flatteurs, bornes de soupçons ompirent frère que nant trop ar décou-Le refroi-

ophe athé-dissement qu'occasionna cette imputa-qui l'avoit dion, obligea *Placidie* de se retirer à fut privée Constantinople. Elle y étoit avec Va-Aurélien, Jentinien, son sils, lorsque Honorius lui apparmourut d'une hydropisie, n'ayant pas equité que encore soixante ans, après vingt-deux tout l'emans de régne; prince mieux servi par nt à Cons- ses généraux et les é mens, que son ction de la mandolence ne mérite

Jean, son secrétai it proclamer Théodose II. r plusieurs empereur, d'intelligence avec Aëtius, Valentinien ne pareille très-habile général, qui se chargea de eur de son faire agir les Huns contre Théodose, si us le nom ce prince ne vouloit pas le reconnoître. riage, qui Mais l'empereur d'Orient prévint les efforts d'Aëtius : il envoya en Occident Placidie, sa tante, avec Valentinien, son fils, qu'il investit de l'autorité su-Il prême, sous la régence de sa mère. Il les fit accompagner d'une armée, commandée par Ardaburius et par Aspar, son fils. Le père envoya son fils par terre avec la cavalerie, et embarqua l'infanterie. La flotte fut battue par une horrible tempête. Le vaisseau où étoit Ardaburius échoua sur la côte; il fut pris et emmené dans Ravenne à Jean, qui lui fit l'accueil le plus obligeant, et lui laissa liberté entière dans la ville. Le prisonnier en abusa. S'apercevant que les soldats de Jean ne lui étoient

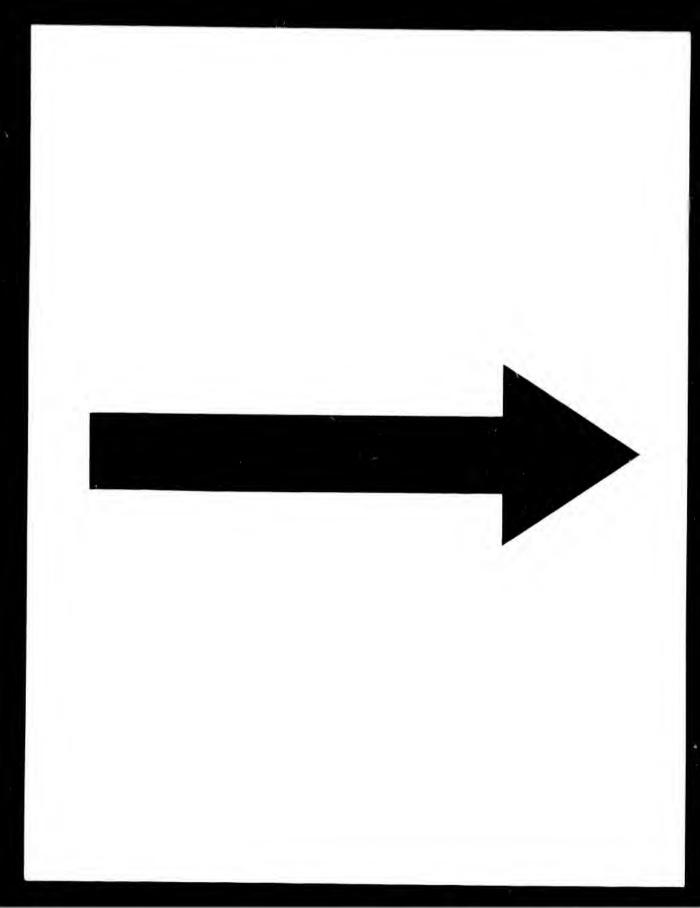



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

BILL STREET ON THE STREET OF THE STREET STRE



pas fort affectionnés, il mande à Aspar, son fils, qui étoit venu heureusement par terre, de se rendre promptement à Ravenne. Il y arrive, trouve les portes ouvertes, s'empare de Jean et l'envoie à Placidie, qui lui fit couper la tête. Aëtius, arrivant trop tard avec une forte avant -garde de Goths, trouva moins expédient de continuer la guerre que de faire la paix. Il fut reçu en grâce, et nommé général d'une grande partie des troupes de l'empire.

Mais un commandement partagé n'étoit pas fait pour le contenter. Il voyoit avec des yeux jaloux l'estime dont jouissoit le comte Boniface, officier recommandable par sa vertu et sa capacité. Il avoit fait preuve de la dernière en Afrique, qu'il défendit avec beaucoup de valeur et d'habileté, contre les attaques de l'usurpateur Jean. Il y établit un ordre et une police qui lui ont valu les éloges des historiens. L'impératrice Placidie prisoit sur-tout la fidélité du comte Boniface. « Croyez-vous, lui dit « et lui fit insinuer le perfide Aëtius, « croyez-vous que ce soit pour vous

« qu'il a conservé l'Afrique? Soyez per-« suadée qu'il n'a travaillé que pour lui,

« et que son dessein est de profiter de la

« première occasion pour s'y maintenir

dan dui dui dui dui desse, ratrice berdre ins el ortun d'obéi a véri déclar d'êtius d'être

le l'en
Le de l'envoye
le nvoye
le se cap
le l'en
le nvoye
le nvoy

btieni

k dans l'indépendance : voulez-vous « lui faire lever le masque? ordonnezk lui de venir à Rome, vous verrez s'il c obeira ». En même-temps qu'Aëtius nspiroit ces injustes soupçons à la prinesse, il écrivoit à Boniface que l'impéatrice avoit formé le dessein de le perdre, et que pour parvenir à ses ins elle le rappelleroit dans peu. L'inortuné comte ainsi prévenu, refusa l'obéir; et Placidie ne doutant plus de a vérité de ce qu'Aëtius avoit dit, fit déclarer Boniface ennemi de l'état. Aëtius obtint ce qu'il desiroit avoir, d'être nommé généralissime des troupes le l'empire.

Le comte désit une première armée envoyée contre lui; mais ne se croyant pas capable de résister seul aux sorces qu'on se préparoit à lui opposer, il appela à son secours Genseric, roi des Vandales. La principale condition de eur traité, sut qu'ils partageroient l'Arrique. Genseric, sur cette assurance, quitte l'Espagne avec sa nation, hommes, semmes, ensans. Pendant que cette colonie s'emparoit des villes et des campagnes, quelques amis de Boniface tonnés de cette association avec les Vandales, qu'on savoit qu'il n'aimoit pas, btiennent de Placidie la permission

e à Aspar, reusement à les portes et l'envoie er la tête. avec une s, trouvant la guerre en grâce,

artagé n'ér. Il voyoit
dont jouiscier recoma capacité.
ernière en
beaucoup
re les atta-

inde partie

ui ont valu mpératrice fidélité du ous, lui dit e *Aëtius*,

Il y établit

pour vous Soyez perne pour lui, rositer de la

maintenir

d'aller s'informer auprès de lui-même des motifs de ce changement. Le comte leur montre la lettre d'Aëtius, et les écouve assure qu'il n'en est venu à cette extrémité que pour garantir sa vie. Ils remportent la lettre, et la remettent à l'impératrice. Aëtius étoit alors dans les gne, Gaules, où il remportoit des victoires Ce n'étoit pas le moment de le punis onifa de sa perfidie, il n'auroit même pas été ourut sûr de faire connoître qu'on en étoil thorta instruit. Placidie dissimule, écrit à Boniface la lettre la plus obligrante. et le prie de travailler à faire sortir les parque Vandales de l'Afrique. Le comte entre pépris de bonne-foi dans les vues de l'impé uns ratrice, et offre des sommes considérée. Parables aux Vandales s'ils veulent suire sa retirer; mais ils avoi envahi toute lour, e province, à trois villes près, dont étoil L'im Carthage, la capitale. Genseric ne réparier le pondit à Boniface que par des insultes le de tailla en pièces le peu de soldats qu' ans le avoit, et le renferma dans Carthage Boniface y tint plus d'un an. Il se rende perm à la fin, et eut la douleur de voir l'Afrique vec un ravagée de la manière la plus cruelle pa ue seix les barbares qu'il y avoit appelés.

Arrivé à Ravenne où étoit la cour, fut reçu avec les marques d'une distintion affectueuse, et honoré du comman nême e

ement pnnoît ander n retr es det ntion rema uand i

uisant

u'aussi ntreter Ittila,

lui-même ement d'une armée. Cette faveur fit onnoître à Aëtius que sa trahison étoit écouverte. Il se plut à regarder le com-lette extrément donné à Boniface, comme n' retranchément injuste fait au sien. emettent à es deux généraux se mirent en camors dans les agne, pour soutenir chacun leur préors dans les nion. Dans le combat qui se donna, se le punir coniface reçut une blessure dont il ourut quelques jours après. On dit qu'il chorta Pélagie sa femme, si elle vouloit remarier de réconstant de remarier on en étoit prorta retagte sa temme, si elle vouloit e, écrit à remarier, de n'épouser qu'Aëtius uand il deviendroit veuf. Etoit-ce une larque d'attachement pour elle ou de tépris? Le vainqueur se retira chez les de l'impé luns, d'où il revint à la tête d'une artée. Placidie fut heureuse de pouvoir veulent se paix avec lui, en le recevant à la chi tout a lui rendant ses emplois ahi toute lour, et lui rendant ses emplois.

ahi toute la pur, et un rendant ses emplois.

L'impératrice eut la satisfaction de seric ne réles insultes et le de Theodose; mais elle eut presque ans le même - temps un chagrin bien uisant pour une mère. Honorie, sa fille, e permit une liaison plus que suspecte vec un de ses domestiques : elle n'avoit que seize ans. On découvrit de alerte s cruelle par ue seize ans. On découvrit de plus, u'aussi intrigante qu'amoureuse, elle ntretenoit un commerce secret avec it la cour, i 'une distination, roi des Huns, qu'elle lui avoit du comman tême envoyé une bague, et le pressoit

pelés.

fortement d'entrer en Italie avec un e-cha armée, pour l'épouser. Il fallut l'éloigne iffére de la cour d'Occident, le théâtre de sou u po déshonneur. On l'envoya dans la con ue né d'Orient, qui fut aussi troublée pa érusa un éclat non moins scandaleux. Un nais s pomme, vraie pomme de discorde, elempe fut la cause.

Il est possible qu'Athénais devenuens ap Eudocie, n'ait pas assez abjuré la libert Ains d'une condition privée; que delà soien hérie venues des imprudences qui auron ui sit s donné des inquiétudes à *Théodose*, so u suc époux : une inattention peut-être inno e joign cente y mit le comble. L'empereur avoi ègne, reçu en présent une pomme singulièresse a pour sa grosseur et sa beauté. Il la cru arbare digne d'être offerte à l'impératrice, Au la lui envoya. Eudocie se plaisoit beau pignit coup dans la conversation de Paulin ui fut officier du palais, courtisan aimable dura m savant. Elle lui fit porter la pomme on ber Celui - ci ignorant d'où venoit ceut asse pomme, la présenta à l'empereur. En oths, la recevant, la jalousie entra ou s'accruentres l dans son cœur. Il fit appeler son épouse Espag lui demanda ce qu'elle avoit fait du frui Les qu'il lui avoit envoyé. N'osant avoue entaux qu'elle l'avoit envoyé à Paulin, elle nêlés a répondit qu'elle l'avoit mangé. L'emblemen pereur le lui montra, et ordonna sur lu chas

aissa,

ET CONSTANTINOPLE. 187

ie avec un e-champ qu'on sit mourir Paulin. L'inut l'éloigne différence succéda à l'amour qu'il avoit
uéâtre de son pour l'impératrice. Se voyant plus
lans la cou ue négligée, elle demanda à se retirer à
roublée pa
érusalem: elle y vécut splendidement,
laleux. Un pais sans autorité, avec les biens que
liscorde, e empereur lui avoit donnés, et qu'il lui
aissa, et ne mourut que plus de vingt
ns après sa disgrâce.

Ainsi, l'intention qu'avoit eue Pulde delà soien hérie de donner à son frère une épouse qui auron ui fit son bonheur, ne fut pas couronnée déodose, soi u' succès. Aux chagrins domestiques t-être inno e joignit pendant tout le cours de son pereur avoi ègne, celui de voir ses peuples sans e singulièr esse assaillis et tourmentés par les

té. Il la crusarbares.

pératrice, e Au frein de la religion, Théodose laisoit beau pignit celui des lois, dans une collection de Paulin ui fut appelée Code Théodosien. Il a aimable e ura moins dans l'Orient qui avoit été la pomme on berceau, que dans l'Occident, où il venoit cette et assez généralement adopté par les porreur. Et toths, Visigoths, Francs, Germains et ou s'accrut utres Barbares qui conquirent l'Italie, son épouse. Espagne et les Gaules.

fait du fruit Les anciens habitans des pays occisant avoue entaux, et les Romains qui s'étoient aulin, elle nêlés avec eux, disparoissoient insensingé. L'em lement de ces contrées malheureuses, donna sur u chassés, ou dépouillés, ou devenus

Attila.

presque partout dans leurs propres do maines les serfs de leurs oppresseurs lls trembloieut au seul nom de ces horde indisciplinées, sur-tout du terrible At tila. Les empereurs ne se défendoien plus par le fer, mais par l'or, et à leu d'être honte, par le poison et l'assassinat. Su le moindre mécontentement que mar quoit le roi des Huns, ils lui envoyoien des ambassades suppliantes. Au contraire, quand ce roi vouloit enrichi plus ca quelques - uns de ses courtisans, il le Cepeno chargeoit de commissions auprès de voit réc cours craintives, convaincu par l'expé rience qu'ils n'en reviendroient que le vœu comblés de présens.

Ce fut au milieu de ces alarmes, que Théodose mourut d'une chûte de che val, âgé de cinquante ans, après qua rante-deux de règne. On le loue seule ment d'avoir été très-pieux. Bel élogi pour un particulier, mais qui ne suffi pas pour un prince. Sa sœur Pulchéri partageoit l'empire avec lui. Outre l titre, il lui en laissoit tout le pouvoir Elle auroit pu en abuser comme faisoien ses ministres. Théodose avoit en em une confiance aveugle, et qui souven tourna au préjudice de ses sujets lesquels, malgré sa bonté, n'ont pa été heureux sous lui. Sa sœur voulan

ui fair bando cte pa esclave épouse de le li

un ind Parl resta s empire Elle je disting lités es le dess souver qu'il mouri clama lemen avec la avoit a nien o d'Orie

Théoa

fait, e

ET CONSTANTINOPLE. ui faire sentir le danger d'un pareil bandon, lui fit présenter un jour un cte par lequel il donnoit à elle pour e ces hordes esclave l'impératrice Eudocie, son épouse. Quand il l'eut signé, elle lui dit de le lire : il en fut honteux, et promit d'être plus attentif; mais corrige-t-on t que mar

propres do

ppresseurs

errible At-

t que mar-

oit en em

qui souven

ses sujets

n'ont pa

eur voulan

Par la mort de Théodose, Pulchérie Pulchérie et envoyoien resta seule maîtresse de l'empire, et il Marcien. Au confauroit été difficile de trouver quelqu'un 450.

oit enricht plus capable qu'elle de le gouverner. sans, il le Cependant, comme aucune femme n'a-auprès de voit régné seule dans l'un et dans l'autre voit régné seule dans l'un et dans l'autre par l'expé empire, elle résolut de se marier, malgré roient que le vœu qu'elle avoit fait de rester vierge. Elle jeta les yeux sur Marcien, homme armes, que distingué par sa vertu et d'autres quaûte de che lités estimables, lui dit qu'elle étoit dans après quale dessein de le revêtir de la puissance loue seule souveraine en l'épousant, à condition . Bel éloge qu'il lui permettroit de vivre et de qui ne suffi mourir vierge : il le promit : elle le pro-Pulchérie clama empereur. Son choix fut générai. Outre l lement applaudi, et le mariage célébré le pouvoir avec la plus grande magnificence. Elle me faisoien

avoit alors cinquante-un ans. Valenti-

nien qui auroit pu réclamer l'empire

d'Orient, du titre de sa femme, fille de

Théodose, approuva tout ce qui s'étoit

fait, et reconnut Marcien. Ce prince

avoit été simple soldat, et ne monta de retour grade en grade, à la puissance suprême impagi

que par son mérite.

Pendant que le trône d'Orient se for pr de d'Occident chanceloit par la mort d'une fint en femme. Placidie, mère de Valentinien di des mourut. Son fils lui avoit laissé en avantices de çant en âge, l'autorité dont elle jouissoi e guerr pendant sa minorité. Eprouvée par l'ades nation versité pendant ses mariages, Placidic ême. gouverna sagement, et aussi heureuse. Il par ment que les circonstances le permet. Etresse toient. A peine avoit-elle les yeux fermés, l'il ne que Valentinien reçut une ambassade thors d'Attila, qui lui demandoit sa sœur udocie Honorie en mariage. Il montroit comme entius, un droit à cet hymen, l'anneau que la père p princesse lui avoit envoyé, et prétendoites, fou avoir pour dot la moitié de l'empire oyen d d'Occident. Valentinien se tira de cet l'empir embarras, par l'or qu'il prodigua au roi intinien des Huns. Par le même moyen, il dé- er seul tourna de l'Italie ce fléau qui alla tomber il-mêm sur les Gaules , où l'empereur lui opposa ppelés s pour digue son général Aëlius. Sept e même cent mille combattans qu'Attila traînoit périt, après lui, furent vaincus dans les champs généra Catalanniques. Mais il resta au roi des de l'ho Huns après sa défaite, une armée assez I ceper forte pour se faire redouteren Italie, où laindre,

néur,

ET CONSTANTINOPLE. 191 monta de retourna, et saccagea les villes et les suprême impagnes. Aëtius l'y suivit. Moitié vineur, moitié adresse, il le détermina ent se for ar de belles promesses à reporter de nort d'une fut encore vaincu par Thorismond, alentinien pi des Visigots. Une mort causée par sé en avantices de débanche, délivra la terre de le jouissoit guerrier, qui n'avoit jamais pu laisser se par l'ad. s nations tranquilles, ni l'être lui-, Placidie ême. ll paroît que Valentinien, dans sa

e permet etresse, avoit promis à Aëtius plus ux fermés, u'il ne vouloit lui tenir, quand il se ambassade t hors de danger : savoir, de donner t sa sœur udocie, sa fille, en mariage à Gauoit comme entius, fils du général. Les instances eau que la père pour obtenir cet honneur à son prétendoites, fournirent, à leurs envieux, le e l'empire oyen de faire croire qu' Aëtius aspiroit tira de cet l'empire. Dans cette persuasion, Vagua au roi ntinien mande le général, le fait enen, il dé-rer seul dans sa chambre, et le perce llatomber i-même de son épée. Tous ses amis lui opposa ppelés successivement sont massacrés lius. Sept e même dans le même lieu. « Ainsi la traînoit périt, dit un historien, le plus grand es champs général de son siècle, par les mains au roi des de l'homme le plus lâche de l'empire». mée assez cependant on étoit tenté de le Italie, où laindre, il faudroit se rappeler la mort

du comte Boniface. Triomphant de ceu trahison, l'empereur demanda à un Ro main, dans le desir d'en tirer un ave favorable, s'il n'avoit pas bien fait de s défaire de l'infâme Aëtius. « Je ne sais « répondit le Romain, si vous avez bie « ou mal fait; mais à mon avis, vou « avez employé votre main gauche

« couper votre main droite ».

L'empereur fut, dit-on, excité à crime par Maxime, un de ses court sans, auquel il avoit fait un affront san glant. L'offensé savoit ou qu'il ne pouvo se venger de l'empereur, ou qu'il sero puni de sa vengeance si Aëtius vivoit c'est pourquoi il se joignit aux calom niateurs du général, et poussa le foibl prince à l'odieuse action qu'il commi Quand il l'eut privé de cet appui, songea à ne point laisser impuni l'at tentat infâme de Valentinien sur so épouse, femme aussi admirable par beauté, qu'estimable par sa sagesse L'empereur en étoit devenu passionné ment amoureux; et désespérant de séduire, usa à son égard d'une perfid adresse et d'une infâme violence. Il en gage son mari au jeu, lui gagne jusqu' son cachet. Quand il s'en voit posses seur, ill'envoie à la femme de Maxime comme signe de la volonté de son mari

qui l' soupe parte plicat pereu chez c proch plice voqua ment n'eut prêts contr aussit défen emper quilli se pro touré préser nien é moit dit-on venne se ten une ti eux q qu'ell

> de sor et en 1 Ou

> > To

ant de cett la à un Ro er un ave en fait de s de Je ne sais as avez bie avis, vou a gauche

excité à c ses court affront san l ne pouvo qu'il sero tius vivoit aux calom ssa le foibl 'il commit et appui, impuni l'at ien sur so rable par s sa sagesse passionné érant de l une perfid ence. Il en igne jusqu' voit posses e Maxime

le son mari

ET CONSTANTINOPLE. qui l'appeloit au palais. Elle vient sans soupcon. On la fait passer dans un appartement reculé, où, malgré ses supplications et ses larmes, le perfide empereur assouvit sa passion. Retournée chez elle, cette femme fait de viss reproches à son mari, qu'elle croit complice de la trahison. Ce noir artifice provoqua la haine de Maxime, naturellement doux et ennemi des affaires. Il n'eut pas de peine à trouver des gens prêts à partager son mécontentement, contre un prince méprisé et peu craint, aussitôt qu'il n'eut plus Aëtius pour le désendre. Il n'y a point d'exemple d'un empereur assassiné avec autant de tranquillité, à la vue du peuple, lorsqu'il se promenoit au champ de Mars, entouré de sa cour, sans que personne se présentat pour le défendre. Valentinien étoit efféminé, peu brave et n'aimoit pas même à voyager. Il alloit, dit-on, de Rome à Ravenne, de Ravenne à Rome; et dans ces deux villes se tenoit renfermé dans son palais avec une troupe d'eunuques, plus attaché à eux qu'à l'impératrice Eudocie, quoiqu'elle fût une des plus belles femmes de son temps. Il avoit trente-quatre ans, et en regna vingt-neuf.

Ou par représaille ou par politique, Tom. 5. 453

Maxime força Eudocie de l'épouser. Cette princesse aimoit son mari malgré ses défauts. Elle ne put se voir dans les bras de son meurtrier, sans desirer de sortir de cet état humiliant. N'attendant point de secours de Marcien, qui avoit perdu Pulchérie, et dont les forces étoient occupées dans l'Orient, elle écrivit à Genseric, roi des Vandales, de venir venger la mort de Valentinien, son ami, son allié, et de la tirer des mains de l'assassin de ce prince. Il vint d'Afrique, avec une nombreuse flotte, aborda à l'embouchure du Tibre. Les Romains effrayés, se sauvèrent en foule de la ville, Maxime à la tête. Le peuple indigné de sa lâcheté, le poursuivit à coup de pierres. Il resta sur la place, ainsi que Palladius, son fils, auquel il avoit fait épouser l'aînée des filles d'Eudocie. Les Vandales pillèrent la ville à loisir pendant quinze jours, chargerent devint ce qu'il y avoit de plus précieux sur leurs vaisseaux, et emmenèrent en esclavage, Eudocie et ses deux filles. Juste récompense de la confiance qu'elle avoit mise dans un prince plus avide de butin, que jaloux de la gloire de protéger une famille malheureuse

La force alors étoit le droit suprême, et l'empire appartenoit à celui qui savoit

se pro la loi Pempe famille sa pre romain

« le p « l'inv

« Syll « aim « qu' « mil

d'être sime, avoit troupe

déjà ge apprit même la pour pour 1

Rici d'Occi rient m cien , d'avoir

ses moe aient n

convie avec 1

épouser. i malgré dans les esirer de ittendant qui avoit es forces ent, elle Jandales, lentinien, tirer des ce. Il vint use flotte, ibre. Les it en foule Le peuple ursuivit à la place, , auquel il lles d'Eut la ville à chargèrent écieux sur ent en eseux filles.

t suprême, i qui savoit

nce qu'elle

s avide de

de proté-

ET CONSTANTINOPLE. se procurer assez de soldats pour faire la loi. Nul homme à cet égard ne l'emportoit sur Ricimer, prince de la famille royale des Sueves, estimé, des sa première jeunesse dans les armées romaines, nommé par ses panégyristes « le plus grand capitaine de son siècle, « l'invincible , plus courageux que « Sylla, plus prudent que Fabius, plus « aimable que Métellus, plus éloquent « qu'Appius, et plus adroit que Caw mille ». Son ambition n'étoit pas d'être empereur, mais de les faire. Masime, pendant ses trois mois de règne, avoit donné le commandement des troupes de l'empire à Avitus, qui étoit déjà général dans les Gaules. Quand il apprit la mort de Maxime, il prit luimême la pourpre; mais Ricimer lui ôta la pourpre et lui sit quitter le sceptre pour la crosse de Plaisance, dont il devint évêgue.

Ricimer mit à sa place, sur le trône Léon. Majorien. Sur celui d'O-rien. 457.
d'Occident, Majorien. Sur celui d'O-rien. 457.
rient monta Léon, par la mort de Marcien, qui laissa après lui la réputation d'avoir été très-pieux et très-simple dans ses mœurs, sans que ces vertus douces aient nui au courage et à la majeste qui conviennent à un empereur. On loue wec raison sa reconnoissance pour

Pulchérie, dont il respecta et accom- cesse fi plit avec exactitude les dernières vo- expédilontés, consistant en dons aux églises toujou et au peuple. Léon, qu'on a surnommé tenoit o le Grand, ou Léon de Thrace, parce se con qu'il étoit de ce pays, dut son élévation le cent au refus d'Asparet de son fils Ardabu-breuse rius, deux seigneurs trés-puissans, qui sur ter n'osèrent prendre le diadème parce sur les qu'ils étoient ariens. Ils firent tomber Ant le choix sur Léon, dans l'espérance de de cinc le gouverner. Le même motif détermina cord as Ricimer en faveur de Majorien, auquel empere il trouva plus de talens pour la guerre, autorit et plus de qualités estimables qu'il riva le n'auroit voulu. Il s'en défit, et mit à impossi sa place Séverus.

Sévérus. Anthémius 467.

On croit que, ne trouvant pas non le prem plus dans celui-ci la docilité qu'il desi- tre. Peu roit, Ricimer lefit empoisonner. De son Mais R aveu, les Romains revêtirent de la qua Ar pourpre, avec une approbation géné lans qu rale, Anthémius, comte d'Orient, qui qu'à se avoit été consul et patrice. Il possédoit extrémi des qualités qui faisoient concevoir les ville d' plus belles espérances de son gouverne d'Alar ment. Pour s'attacher Ricimer, il lui thémiu donna sa fille en mariage; mais une brius, pareille faveur n'étoit pas capable d'en-même chaîner le caractère impérieux de Rici-trailles mer. Sa passion de dominer étoit sans le sac d

roit diff

et accomcesse fortifiée par succès dans ses expéditions militaires. Toujours armé, toujours à la tête de ses troupes qu'il tenoit continuellement en haleine, il ne se contentoit pas d'avoir sur pied, dans le centre de l'empire une armée nombreuse, il la promenoit aux extrémités sur terre, sur mer, également habile

me parce sur les deux élémens. nt tomber Anthémius et Ricimer vécurent près pérance de de cinq ans en bonne intelligence, acdétermina cord assez difficile à conserver entre un en, auquel empereur qui devoit être jaloux de son la guerre, autorité, et un général si puissant. Arbles qu'il riva le moment où ils crurent qu'il étoit , et mit à impossible de subsister ensemble. Il seroit difficile de dire lequel des deux eut nt pas non le premier dessein de se défaire de l'auqu'il desi-tre. Peut-être le conçurent-ils ensemble. ner. De son Mais Ricimer étoit le plus fort : il attaent de la qua Anthémius dans Rome. Les habition géné tans qui l'aimoient, le défendirent jusrient, qui qu'à souffrir pour lui les dernières possédoit extrémités de la famine. Ricimer prit la ncevoir les ville d'assaut, y renouvela les horreurs gouverne d'Alaric et de Genseric, fit mourir Anner, il lui thémius, et proclama à sa place Olymais une brius, qui vécut peu. Ricimer luipable d'en même succomba à une maladie d'enux de Rici-trailles, qui l'emporta deux mois après rétoit sans le sac de Rome.

272

Léon, empereur d'Orient, ne vit pas sans mécontentement qu'après la mort d'Olybrius, Glycerius, appuyé par Gordibal, neven de Ricimer, se fût faith nommer empereur d'Occident à Ravenne Il lui donna pour rival Julius Népos, qui fit Glycerius prisonnier, le dépouilla des ornemens impériaux, après qu'il les eut portés un an. Glycérius prit les ordres, et sut ordonné évêque de Salone en Dalmatie. Népos nomma siégea général de ses troupes Orestes, qui le d'Itali déposséda. Il fut trop heurenx dans son il cour malheur, de trouver un asile à Salone frère d auprès de Glycerius, qu'il avoit détrôné. le jeun Que de réflexions ils durent faire l'un et en favo l'autre sur les vicissitudes de la fortune! le dép Orestes ne voulut pas prendre le titre Il ne l d'empereur. Il le donna à son fils Ros fit prod mulus-Auguste, encore enfant, qu'on Jesusnomma Augustule.

Sous cet empereur, dont l'appella-Bretag Fin de l'emles barbares qui servoient dans les ar-mées romaines avec le titre d'alliés, de-Suèves

mandèrent la troisième partie des terres frique. de l'Italie, comme une récompense de entre l leurs services. *Orestes* refusa de se rendre Francs

à de pareils vœux. Ils se révoltèrent, elle-met choisirent pour leur chef Odoacer, pendar dont on ignore la naissance et même la des loi

patrie. pation aussi ( que d avanta troupe de sa la tête Oreste terres.

Ain

ET CONSTANTINOPLE. patrie. Goth, Rugien, ou de quelque ne vit pas nation qu'il ait été, Odoacer se montra la mort aussi capable de commander une armée puyé par que de gouverner un état. Sa taille r, se fût avantageuse le sit admettre dans les cident à troupes de l'empereur. Ce fut là l'origine val Julius de sa première fortune. Se trouvant à nnier, le aux, après la tête d'une bonne armée, il somma Glycérius Orestes d'accorder la distribution des ne évêque terres. Sur son refus opiniâtre, il l'asos nomma siégea dans Pavie, la plus forte place es, qui le d'Italie, le prit et le fit mourir. De-là, x dans son il courut à Ravenne, où il trouva Paul, e à Salone frère d'Orestes, qu'il traita de même, et it détrôné. le jeune Augustule, auquel il fit grâce aire l'un et en faveur de son âge, se contentant de la fortune! le dépouiller des ornemens impériaux. dre le titre Il ne les prit pas lui-méme, mais il se on fils Ro- fit proclamer roi d'Italie, l'an 476 après ant, qu'on Jésus-Christ.

Ainsi finit l'empire d'Occident. La Bretagne étoit depuis long-temps abanpuissance, donnée par les Romains. L'Espagne étoit occupée par les Goths et les Calliés, decalliés, deles Vandales possédoient l'Afrique. Les Gaules étoient partagées entre les Bourguignons, les Goths, les deserendre évoltèrent, elle-même et la superbe Rome, qui,

Odoacer, pendant tant de siècles, avoit donné et même la des lois au reste de la terre, devint

4

l'esclave d'un barbare, dont la famille et · la patrie n'étoient pas connues. La chûte de cet état, le plus grand qui ait jamais subsisté, vient sans doute principalement de la corruption des sujets, de la mollesse, du luxe et de l'ambition des princes; mais la cause la plus prochaine fut l'imprudence d'admettre de grands essaims de barbares sur les terres de l'empire, et d'en avoir dans les armées romaines des corps considérables, séparés et commandés par des chefs de leurs propres nations. Ces peuples devinrent plus puissans que les Romains naturels. Ils se mirent en état de résister aux empereurs, et de disposer de l'empire. Enfin, ils se trouvèrent les maîtres de ceux qui les avoient pris pour les servir.

Cette grande révolution arriva cinq cent sept ans après la bataille d'Actium, véritable époque de la fondation de l'empire romain, et douze cent vingtneuf ans après la fondation de Rome. On n'a pas manqué d'observer que l'empire commença par Auguste, et finit par un prince du même nom, mais en diminutif.

Le plus été v auqu sur. C et A main youlu il vin tuns dette à Zé rie. garde les tr de l'e sénat Pour impé deve Léor six a sa fil flux

> règn fit ce

famille et
La chûte
ait jamais
rincipaleets, de la
ition des
prochaine
de grands
terres de
es armées
bles, séchefs de

de résister r de l'emes maîtres pour les

uples de-

Romains

rriva cinq d'Actium, dation de ent vingtde Rome. erver que guste, et me nom,

## EMPIRE GREC.

Léon gouvernoit toujours l'Orient, plus heureux qu'Anthémius, qui avoit été victime de la jalousie de Ricimer, auquel il devoit le trône. Léon, porté sur celui de Constantinople par Aspar et Ardabirus, trouva moyen de s'y maintenir malgré ces deux hommes qui voulurent l'en faire descendre; et même il vint à bont de se défaire de ces importuns protecteurs. Il avoit une fille cadette, nommé Ariadne, qu'il maria à Zénon, d'une illustre famille d'Isaurie. Il le fit patrice, capitaine de ses gardes, commandant en chef de toutes les troupes de l'Orient, avec l'espérance de l'empire. Mais il ne plaisoit ni au sénat ni au peuple de Constantinople. Pour ne pas laisser échapper le sceptre impérial des mains de sa famille, Léon, devenu vieux et infirme, créa Cesar Léon, son petit-fils, âgé de cinq ou six ans, enfant de Zénon et d'Ariadne, sa fille. Le vieil empereur mourut d'un flux de sang, après dix-sept ans de règne. L'impératrice Vérina, sa veuve, fit ce que n'avoit pas pu son époux : elle obtint que son gendre fût reconnu collègue de son fils. L'enfant mourut au bout de six mois, et Zénon se trouva

seul empereur.

Il ne se corrigea pas sur le trône des vices qui avoient fait différer sa proclamation. l'Impératrice Vérina, sa bellemère, le fit dépouiller de la pourpre qu'il déshonoroit. Basiliscus, son frère, dont elle se servit pour ôter le diadême à son gendre, le prit lui-même, au grand regret de Vérina, qui avoir compté en gratifier Patricius, maître des offices, son amant. Basiliscus ne se conduisit pas mieux que Zénon. Le peuple, qui n'avoit gueres de choix qu'entre de mauvais princes, rappela celui-ci. Basiliscus sut tué, ayant été abandonné par Harmatius, qu'il avoit l'ait commandant de ses troupes. Ce capitaine infidèle reçut de Zénon la recompense qu'il lui avoit promise, de le faire chef de sa maison. Quand il y fut installé, il le fit massacrer dans le palais par Onoulus, qu'Harmatius lui même avoit élevé. Si, sans se contenter des grands traits des catastrophes de l'empire d'Orient, on vouloit en recueillir les particularités, on trouveroit à chaque règne de ces trahisons entre pères, femmes et enfans, parens et amis, protecteurs

et pro systê nus a rellei preso des t se ho ple y les a zèle; d'au

tifs e lité d par son droi de I dant l'au teur le to en c qui fect mé pile fit e dit ne

que

reconnu t mourut se trouva

trône des sa procla-, sa bellepourpre son frère, diadême ême, au qui avoit s, maître scus nese énon. Le de choix , rappela ayant été ju'il avoit es. Ce cala recomde le faire y fut insle palais lui même enter des de l'emrecueillir àchaque

es, fem-

otecteurs

et protégés. On remarquera aussi que les systèmes religieux, les hérésies, soutenus avec chaleur par les Grecs, naturellement sophistes et querelleurs, ont presque toujours été cause ou prétexte des troubles de la cour, où les opinions se heurtoient réciproquement, le peuple y prenoit une part très-active; et les ambitieux, sachant rallumer sonzèle, lui inspiroient une fureur aveugle d'autant plus dangereuse, que les motifs en paroissoient sacrés.

L'indolence de Zénon, sa tranquillité dans la débauche, furent troublées par deux révoltes, l'une de Marcien, son beau-frère, qui revendiquoit les droits de Léontia, sa femme, fille aînée de Léon; l'autre de Léontius, commandant des troupes de Syrie. L'une etl'autre finirent par la mort de leurs auteurs. Zénon ne tarda pas à les suivre dans le tombeau. Il y entra tout vivant, si l'on en croit quelques historiens. Ariadne, qui ne l'aimoit pas, et qui avoit de l'affection pour un officier du palais, nommé Anastase, profita d'une attaque d'épilepsie, à laquelle il étoit sujet, et le sit enterrer précipitamment. On entendit du bruit dans le cercueil; mais elle ne permit pas de l'ouvrir. On trouvas

quelques jours après qu'il avoit dévoré

la chair de ses bras. Digne fin d'un monstre de lubricité et de cruanté. Il avoit soixante-cinq ans, et il en régna dix-sept.

Anastase.

Anastase avoit vieilli dans les emplois du palais, où il exerçoit la fonction de silenciaire, c'est-à-dire qu'il étoit chargé d'y faire garder le silence, comme il se pratique encore dans les palais d'Orient, où l'on ne se permet pas le tumulte qui règne dans les nôtres. On avoit de lui l'idée d'un homme bonet intègre, il n'en faut de preuve que le vœu du peuple. Lorsqu'il fut proclame dans le cirque : tous s'écrièrent : « Règue Anastase comme tu as vécu». Il avoit soixante ans. Anssitot qu'il eut pris la pourpre, l'impératrice Ariadne lui donna sa main. L'espérance du bien qu'il pouvoit faire, et ce qu'il fit en supprimant des impôts odieux, le soutinrent six ans contre une cabale puissante qui livra des combats. Elle finit par la mort des chess et des complices, comme il arrive ordinairement aux complots, qui ne se terminent pas par un prompt succès.

L'empereur vécut, pour ainsi dire, toujours entre deux feux, les Orthodoxes et les Eutichiens. On l'accuse d'avoir trop favorisé ces derniers. Son pencha de l'or coûta e dix mil sion, Thrace tantino menaca rappeld exilé. la voloi des con de barl mettre sions, et ses qu'on Ces sor quefois vent à en con prince ls dise règne, généro et paru de ses es cha

verneu

du peu

pacité:

n d'un uté. Il n régna es ema fonce qu'il ilence. lans les permet nôtres. me bon ive que nt proièrent: vécu». n'il eut triadne du bien l fit en le sone puislle finit plices, at aux pas par

i dire, Orthoaccuse s. Son

penchant décidé donna lieu, en faveur de l'orthodoxie, à une émeute qui coûta en une seule fois la vie à plus de dix mille hommes. Dans une autre occasion, Vitalien, simple gouverneur de Thrace, parut sous les murs de Constantinople avec une armée considérable, menaçant de déposer l'empereur s'il ne rappeloit l'évêque catholique qu'il avoit exilé. Anastase acquiesça docilement à la volonté de son sujet. Les Perses firent des conquêtes sur l'empire : des essaims de barbares le tourmentèrent. Il crut mettre sa capitale à l'abri des incursions, en enveloppant Constantinople et ses environs d'un retranchement qu'on appela la muraille d'Anastase. Ces sortes de remparts marquent quelquefois plus la foiblesse, qu'ils ne servent à la défense. Pour ne point tomber en contradiction sur le caractère de ce prince, les auteurs divisent les temps: ls disent qu'au commencement de son règne, il donna de grandes marques de générosité, de douceur, d'application, et parut n'avoir à cœur que la félicité de ses sujets, et qu'à la fin il vendoit les charges, et partageoit avec les gouverneurs des provinces, les dépouilles du peuple qu'il abandonnoit à leur rapacité; c'est-à-dire qu'il fut bon et mauvais, ce qui n'est point particulier à Anastase. On le trouva mort dans sa chambre à l'âge de quatre-vingt-huit ans, dont il en avoit régné vingt-sept.

Justin. 518.

Comme l'age de l'empereur ne laissoit pas douter qu'il ne fallût bientôt un successeur, Evagre, grand chambellan, remit, dit on, à Justin, préset du prétoire, des sommes considérables pour acheter les suffrages des soldats en dia le faveur de ses amis. Justin distribua l'argent en son nom. Ayant ainsi séduit les troupes, il fut proclamé des qu'on sut la mort d'Anastase. Il purgea sa cour tius, des conspirateurs, entre autres de Vita-La pl lianus, qui ne pouvoit, comme sous parti c Anastase, avoir pris pour prétexte de décon sa rébellion la défense des Orthodoxes; car Justin les protégea d'une manière dora, éclatante pendant tout son règne, et ré-mots prima sans ménagement les Eutichiens, « qu'i les Ariens et les autres hérétiques. Il ne de ses savoit ni lire, ni écrire, ayant passé sa palais. vie à garder les troupeaux jusqu'au mo- noit p ment qu'il s'enrôla dans les troupes. Leours. Cependant, il ne manquoit ni de péné- sous c tration, ni d'adresse dans le gouverne-ment des affaires. Justin mourut à l'âge qui dé de soixante-dix-sept ans, après en avoir pétueu rogné neuf.

Justinien.

Il avoit associé à l'empire son neven ni de s

Justi positi regne mais menç tions eoche méco toient conde popul emper et de s

litude

rticulier à Justinien, qui lui succéda sans oprt dans sa position. Cependant il arriva sous son vingt-huit règne la plus terrible émeute qui art ja-ngt-sept. mais éclaté à Constantinople. Ellecomr ne lais- mença par une bagatelle, par des facnt bientôt nons, dans le cirque, sur le mérite des nd cham-cochers; mais le véritable motifétoit le mécontentement que les ministres exci-sidérables toient de toutes parts. Justinien congésoldats en dia les deux plus coupables; et cette ribua l'ar- condescendance ne servit qu'à rendre la i séduit les populace plus insolente. Elle proclama qu'on sur empereur, malgré lui, dit-on, Hypa-gea sa cour tius, neveu de l'empereur Anastase. es de Vita-La plupart des sénateurs prirent le omme sous parti des rebelles. Justinien, alarmé et prétexte de décourage, étoit près de quitter la ville rthodoxes; et de s'embarquer; l'impératrice Théo-le manière dora, son épouse, le retint par ces gne, et rémots : « C'est un glorieux tombeau, Lutichiens, « qu'un royaume ». Il se mit à la tête ques. Il ne de ses gardes, et se défendit dans son nt passé sa palais. Quand on vit qu'il ne s'abandonqu'au mo- noit pas lui-même, il lui vint du se-Bélisaire, que ses victoires, r de péné- sous ce règne, ont rendu si fameux, gouverne- amena un corps de troupes étrangères trut à l'age qui délivrèrent le palais, fondirent imès en avoir pétueusement dans le cirque sur la mulatude, tuèrent sans distinction d'age son neven mi de sexe, et firent un grand carnage.

Les exécutions suivirent. Hypatius et Pompéius, autres neveux d'Anastase, eurent la tête tranchée. Les sénateurs fauteurs de la rebellion furent punis et leurs biens confisqués; mais l'empereur fit rendre ensuite à leurs enfans leurs

dignités et leur fortune.

Après cet orage, Justinien jouit d'un calme qui ne fut interrompu par aucun trouble pendant la durée d'un long règne. Il est vrai qu'il eut des guerres perpétuelles; mais il s'en déchargeoit sur deux habiles généraux qui firent toute sa gloire : Bélisaire, le fléau des Perses; l'ennuque Narsès, vainqueur de l'Italie, dont les succès nous occuperont. Ces deux grands hommes, tantôt séparés, tantôt réunis, rarement en bonne intelligence entre eux, s'accordérent cependant toujours vour l'avantage de leur commun souverain, qui ne les paya que d'ingratitude. Il ne faut cependant pas ajouter foi à la fable répandue, que Bélisaire, devenu aveugle à la fin de ses jours, fut réduit à demander l'aumône dans Constantinople : ce trait regarde un certain Jean, de Cappadoce, qui réellement ent les yeux crevés, el fut obligé de mendier son pain. Bélisaire fut à la vérité disgracié; mais quelque temps ayant de mourir, on lu

rendit conçoi pu acc Narsè de cou rappel humili parce

étoien Jus applic: La noi romaii Son co deven aimoit villes i ont di couvra l'empi étoit p paroît tres, c Il mou après jesté d A sa n  $\mathbf{E}\mathbf{n}$ 

de l'er événer les tra y patius et Anastase, s sénateurs et runis et l'empereur afans leurs

jouit d'un par aucun d'un long les guerres léchargeoit qui firent le fléau des inqueurde ccuperont. tôt séparés, onne intelrent cepenage de leur es paya que endant pas ndue, que

ce trait re-Cappadoce, crevés, et pain. *Béli*acré; mas urir, on lu

à la fin de

ander l'au-

rendit ses biens et ses honneurs. On ne conçoit pas comment les hommes ont pu accréditer une fable aussi ridicule. Narsès pensa succomber à des intrigues de cour, et n'échappa à la honte d'être rappelé par l'impératrice aux fonctions humiliantes du service des femmes, que parce que son courage et son habileté étoient nécessaires à l'empereur.

Justinien s'est rendu célèbre par son

application à corriger la jurisprudence. La nouvelle forme qu'il donna au Droit romain, lui mérita le nom de Grand. Son code, qui a retenu son nom, est devenu celui de toutes les nations. Il aimoit les bâtimens. Presque toutes les villes importantes de ses vastes états lui ont dû des édifices magnifiques. Il recouvra par ses généraux, et réunit à l'empire l'Afrique et l'Italie. Justinien étoit plus clément que sévère; mais il paroît avoir été indifférent pour les autres, comme le sont souvent les princes. Il mourut à quatre-vingt-quatre ans, après trente-neuf ans de règne. La majesté de l'empire parut renaître sous lui. A sa mort, elle s'évanouit.

En effet, l'histoire de cette époque de l'empire, ne présente plus que des événemens sinistres. Il est pénible de les tracer. Les écrivains qui s'engagent

dans cette carrière, et ceux qui les y ans de suivent, ne marchent qu'entre des asi toute sassins et des bourreaux, sans presque clara trouver à reposer la vue sur des objets semm moins affligeans. Parcourons rapidement pour ces scènes sanglantes. Si nous peignons pérati les catastrophes des princes, sans parler d'être des malheurs des peuples, le lecteur se ment rappellera que quand l'ouragan abbat les de les arbres, les épis s'en ressentent.

Justin. 562.

Justinien nomma en mourant son Elle d successeur Justin, fils de sa sœur Vigi. et ent lantia. Il fut proclamé par le sénat, el tinien couronné par le patriarche de Constan-les Pe tinople. L'usage de cette pieuse céré- Tibèr monie s'étoit introduit depuis quelque temps. Justin passoit pour bon. Cependant, la seconde année de son règne, il fit mourir un autre Justin, son parent, parce qu'il étoit trop aimé du peuple. On rejette ce crime sur l'impératrice Sophie, cruelle, hautaine et soupçonneuse. Soit frénésie, soit imbécillité, Justin se trouva, après quelques malheurs, hors d'état de gouverner. Il fallut lui donner un suppléant, qui, de l'aven de Sophie, fut Tibère, homme estimé, né en Thrace, qui avoit rempli avec honneur les premiers emplois de l'état.

Tibere. 581; Quand Justin mourut, après seize

bien ( trésor nien lui su doce. très-l

> tantic Tisur le d'em Cepe néral jours la ter dans on d

de ses

Designation of

A STATE

S REAL WATER de la contrata ACHRICA

ONE TOWN 1 MEST MINUTE

L'un i rend.

miers em-

tre des ast toute l'autorité, en prit le titre. Il dé-ns presque clara Auguste Anastasie, qui étoit sa des objets semme, mais qu'on ne connoissoit point rapidement pour telle. Cette action étonna fort l'im-is peignons pératrice Sophie, qui, dans l'espérance sans parler d'être associée au trône, avoit puissam-lecteur se ment contribué à l'y placer. Sans doute agan abbai les deux époux avoient eu l'adresse de entent. bien cacher leur engagement à Sophie. e sénat, et tinien, qui commandoit l'armée contre e Constan-les Perses. Le complot fut découvert. euse céré-Tibère se contenta d'ôter à Sophie ses is quelque trésors, dont elle abusoit, et à Justion. Cepen-nien le commandement de l'armée, et on règne, il lui substitua Maurice, né en Cappa-on parent, doce, d'une ancienne famille romaine, du peuple. res-bon général. Pour le récompenser mpératrice de ses succès, il lui donna sa fille Const soupçon- tantia en mariage, et le déclara César.

mbécillité, Tibère ne vécut seul que quatre ans lques mal sur le trône, et le laissa à Maurice. Peu d'empereurs ont eu un règne aussi agité. éant, qui, Cependant Maurice étoit un brave gé-Tibère, néral, digne, par ses vertus, des beaux , qui avoir jours de la république romaine. Il étoit la terreur des Perses, et les avoit défaits dans plusieurs batailles rangées; mais après seize on dit que l'avarice ternit toutes ses

belles qualités. La plus affreuse des catastrophes termina la vie de ce prince. Elle fut causée par l'obstination de Maurice à ne pas vouloir payer la rançon de douze mille soldats romains, que les Bulgares offroient pour une somme modique. Se voyant refusés, les ennemis firent passer tous leurs prisonniers au fil de l'épée. A cette nouvelle, le peuple de Constantinople jeta des cris d'indignation. L'armée encore plus irritée, se révolta ouvertement, et nomma empereur Phocas, simple tribun. Maurice ne put se sauver, et fut présenté chargé de fers à l'usurpateur, avec cinq de ses enfans. Le barbare fit massacrer devant lui les cinq fils l'un après l'autre. Maurice contempla la mort de ses enfans avec une résignation héroïque. A chaque assassinat, il se contenta de répéter, les rien d yeux baignés de larmes, ces paroles du lui? C prophète David: Tu es juste, seigneur, dans tous tes jugemens. La gouver- des pi nante de ses enfans en ayant caché un, et tâchant de lui substituer son propre il le fi fils, il ne voulut pas souffrir cette espèce de fraude, et en avertit lui-même les bourreaux. Il fut à son tour immolé sur ces corps sanglans, à l'âge de soixante ans, après seize de règne.

On ne connoît pas la famille de Phocas. 603.

Pho étoit d'un roux ses jo qui d en co femm épous lui. T de ce surce texte pirate ratrice filles, ses fils parava rent p gnoit mettre voit m des ri

Sil que, o

révéla

compl

WHITE WINDS

se des cae prince. n de Maurançon de , que les mme mos ennemis niers au fil le peuple ris d'indiirritée, se ma empe-Maurice nté chargé ing de ses rer devant re. Mauses enfans . A chaque épéter, les paroles du seigneur, a gouvercaché un. on propre cette eslui-même ir immolé e soixante

amille de

Phocas, ni de Léontia, sa femme. Il étoit d'une taille moyenne, dissorme, et d'un regard terrible. Il avoit les cheveux roux; ses sourcils se joignoient. Une de ses joues étoit marquée d'une cicatrice qui devenoit noire quand il se mettoit en colère. Il étoit adonné au vin, aux femmes, sanguinaire et inexorable. Son épouse, dit-on, ne valoit pas mieux que lui. Tel est le portrait que les Grecs font de ce couple. Il continua ses barbaries sur cette malheureuse famille. Sous prétexte de correspondance avec des conspirateurs, il sit trancher la tête à l'impératrice Constantine, et à trois de ses filles, sur le lieu même où Maurice et ses fils avoient été exécutés trois ans auparavant. Les conjurations ne manquèrent point contre un homme qui n'avoit rien de sacré. Qui auroit osé se fier à lui? Un de ses généraux, dont il craignoit le mérite, eut l'imprudence, sur des promesses solennelles, de se remettre entre ses mains. Quandil le tint, il le fit brûler à petit feu. On ne pouvoit même lui rendre service, sans courir des risques. Un nommé Anastase lui révéla un complot. Il fit mourir les complices, et *Anastase* à leur tête.

S'il arrivoit au peuple, dans le cirque, de n'être pas de son avis sur les

talens d'un acteur, il faisoit entrer des hauct soldats qui massacroient tout indistinc y forç tement. L'indignation excitée par ses verses forfaits fut portée au point, que ses par prées rens eux-mêmes se révoltèrent. Il arriva une, de tous côtés des troupes qui l'environ et ses nèrent. Héraclius, fils d'un gouvernem report d'Afrique, du même nom, fut celui qui sable de le serra de plus près. Il dispersa si voien flotte; et comme le tyran s'enfuyoit, nême Pétronius, dont il avoit autresois dé a Mechauché la femme, le poursuivit avec une eligion troupe de soldats, le dépouilla de la lomino pourpre, et l'ayant revêtu d'un habit toient noir, le conduisit, chargé de fers, au lats. H pieds d'Héraclius. Celui-ci voulut lu eté, ni faire des reproches de la conduite tyran jouvel nique qu'il avoit tenue à l'égard de se artie s sujets. Phocas lui répondit tranquille isputes ment: « Tâche de mieux gouverner » ublique On lui coupe les rieds les recires lui (déchi-On lui coupa les pieds, les mains, les éfléchir bras, les jambes, les parties honteuse empire et la tête, après sept ans de règne.

Héraclius. 610.

Héraclius, qui fut reconnu empe prsqu'il reur, descendoit d'une famille noble de rente au Cappadoce. Il avoit l'air majestueux, e i succ entendoit la guerre. Cette connoissance inpoiso lui étoit bien nécessaire dans un temps belle-où l'empire étoit attaqué de tous côtés er sur l sur-tout par les Perses, qui faisoient de lais san grands progrès, et ne vouloient entendre ime, p

esir d'y

ntrer des paucun accommodement. Héraclius les indistinct y força par ses victoires. Il recouvra die par ser verses provinces qui avoient été démemue ses par prées de l'empire par cette nation hau-i. Il arriva aine, et chassa devant lui son monarque l'environt et ses nombreuses armées. L'empereur ouverneur reporta à Jérusalem une partie considéa celui qui cable de la vraie croix, que les Perses ispersa si voient enlevée à la ville sainte. Dans le l'ensuyoit, nême temps, Mahomet prenoit Médine, tresois de la Mecque, et commençoit à étendre sa eligion dans l'Asie, où le christianisme uilla de la lominoit alors. Les apôtres du prophête d'un habit toient une poignée de fanatiques sole fers, au ats. Héraclius ne manquoit ni d'habii voulut lu été, ni de courage, pour faire tête à ce
duite tyran ouvel ennemi, mais il perdoit une
gard de se artie si considérable de son temps en tranquille sisputes de religion, en festins, fêtes puverner » subliques, qu'il n'avoit pas le loisir de mains, les ésléchir sur les dangers qui menaçoient s honteuse empire. Il s'occupoit uniquement du esir d'y établir des opinions erronnées, règne. nnu empe prsqu'il mourut d'hydropisie, après lle noble derente ans de règne. Son fils Constantin estueux, et i succéda, et fut, à ce qu'on croit, s un temps belle-mère Martina, qui vouloit platous côtés er sur le trône son fils Héraclonéas. faisoient de lais sans doute on eut des preuves du

ntentendre ime, puisque le sénat fit couper le nez

au fils, arracher la langue à la mère son envoya l'un et l'autre en exil, et revêu poin de la pourpre Constant, fils de Const plus

Constant II, 642.

Constant eut quelque ressemblance le ba avec Cain. Regardant d'un œil d'envis de l'e son frère Théodose, que sa vertu ren nième doit les délices du peuple, il le fit or Lo donner diacre, et reçut la coupe sacré tantir de ses mains; mais ses frayeurs ne l'ayan fort je point abandonné, il le fit tuer quelque la bai temps après. Ce crime produisit d'a Pogoi freux remords. Il croyoit perpétuelle porté ment voir son frère lui présenter un qu'il f coupe remplie de sang pour étanche Sarras, la soif cruelle qui le tourmentoit. Af de Cor de fuir un objet si effrayant, il rensuite rendit en Sicile, résolu de transfér oup d le siége de l'empire à Syracuse. Ma t just les habitans de Constantinople, instrudix-sep de ce dessein, retinrent sa femme et se Just enfans. Il erra depuis comme un aut rône à Cain; mais les remords vengeurs l'a hassé, compagnoient par - tout. Ses guerres vici. contre les Sarrazins et les Lombard ontre l quoique perpétuelles et très-animée fait fi ne pouvoient faire diversion aux te uve lu reurs qui l'effrayoient. Il se retira enfi ouvern selon son premier dessein, à Syracus euple de-là il gouvernoit l'empire d'une mrdonn nière tyrannique, détesté sur-tout pouns de

Un c

Ton

la mère, son extrême avarice, qu'il portoit au et revêu point de dépouiller les églises de leurs de Cons. plus riches ornemens et des vases sacrés, ius. Un de ses domestiques l'assoma dans semblana le bain, avec le vase destiné à lui verser œil d'envir de l'eau sur la tête, dans la vingt-sep-

vertu ren tième année de son règne.

il le fit or Lorsque Constant emmena de Constantin oupe sacré tantinople Constantin, son fils, il étoit rs ne l'ayan fort jeune. Quand il revint, il avoit de uer quelque la barbe. Les habitans le nommèrent oduisit d'al Pogonat ou le Barbu. Il avoit déjà remperpétuelle porté une victoire sur un usurpateur résenter un qu'il fit tuer. Pendant son règne, les our étanche Sarrasins vinrent jusques sous les murs pentoit. Af de Constantinople. Il les défit et vécut ayant, il sensuiteassez tranquille, s'occupant beaude transsér coup des affaires de l'église. Il fut pieux racuse. Mant juste, et mourut de langueur après pple, instruidix-sept ans de règne.

me un aut rône à l'âge de dix-sept ans , en fut vengeurs l'a hassé, y remonta, et éprouva toutes

Ses guerres vicissitudes de la fortune. Il marche s Lombard ontre les Bulgares, et est mis en fuite. très-animée l'fait fuir à son tour les Esclavons, se sion aux te auve lui-même devant les Sarrazins, e retira enfi ouverne avec hauteur et cruauté. Le n, à Syracus euple le déteste. Pour s'en venger, il ire d'une m rdonne un massacre général des habisur-tout poins de Constantinople pendant la nuit, Tom. 5.

**李明李子李明明明** 

Un ancien commandant des troupes d'Orient, nommé Léonce, qui avoit été retenu trois ans en prison, venoit d'être mis en liberté, et dédommagé de sa captivité par le gouvernement de la Grèce. Il alloit partir, lorsque deux de ses amis, supérieurs de monastères, viennent l'exhorter à délivrer la ville du malheur dont elle est menacée. Léonce se met à la tête des troupes qui lui étoient données pour s'établir drus son gouvernement, va droit au palais, saisit de so l'empereur, lui fait couper le nez, et mouri l'envoie en exil à Chersone. Le pa-triarche proclame Léonce; et le fait titude asseoir sur le siège impérial. « aspi

"Ce ne fut pas pour long-temps. Un de « conc ses généraux, nommé Absimare, qui prit ensuite le nom de Tibère, le traita pas eu comme il avoit traité Justinien, le dé devoier posa, lui fit couper le nez, et le relégue milieu dans un monastère de Dalmatie. Call'avoir Tibère eut des succès importans contre e vindi les Sarrazins, et leur causa de grande les ex pertes. Il auroit pu régner tranquille pargne ment, s'il n'ent pas attenté à la vie de pereur l Justinien, relégué à Chersone. Ce prince aisser d en fut averti, et se sauva chez Trébelis ie. Ils roi des Bulgares, qui le recut bien, exécute le remena à Constantinople, dont il être p s'empara par surprise. Le premier soit ou poi

de J se ve desir chez vaiss périr servi ses er répor «l'ins Tiber

Les

troupes avoit été it d'être é de sa it de la deux de res, vienville du . Léonce s qui lui dans son lais, saisit

de Justinien, rétabli sur le trône, fut de se venger. Il n'en avoit jamais perdu le desir, ni l'espérance. Lorsqu'il se sauvoit chez Trébelis, une tempête mit son vaisseau dans le plus grand danger de périr. Dans cette extrémité, un de ses serviteurs le conjura de pardonner à ses ennemis, s'il recouvroit l'empire. Il répondit froidement : « Que je menoie à «l'instant, si je pardonne à aucun d'eux.» Tibère et Léonce éprouvèrent les effets de son ressentiment. Il les fit ensuite enez, et mourir tous deux. Il tint long-temps Le pa-Tibère sous ses pieds, tandis que la mulet le fait titude s'écrioit de tous côtés : « Super a aspidem et basilicum ambulabis,

mps. Un de « conculcabis leonem et draconem ». mare, qui Les habitans de Chersone n'avoient re, le traita pas en pour lui les égards qu'ils lui-tien, le dé-devoient pendant qu'il étoit exilé au t le relégua milieu d'eux; il les soupçonnoit même almatie. Ce l'avoir eu dessein de le livrer à Tibère; tans contre e vindicatif Justinien les sit massacrer. de grandes les exécuteurs de ces ordres avoient tranquille spargné des femmes et des enfans. L'emà la vie de pereur les renvoya, et leur défendit de ne Ce prince aisser dans Chersone aucun enfant en ez Trébelis rie. Ils trouvèrent de la difficulté à cut bien, exécuter cet ordre barbare. Craignant. le, dont il'être punis par l'empereur pour n'aremier soil oir point exécuté son commandement, ils proclamèrent leur général, nommé Philippicus, qui trouva moyen de faire tuer Justinien, après vingt-un ans d'un règne fort agité, et marqué par des forfaits inouis. Il manque, pour dernier trait à son caractère, de dire que pour des raisons très-frivoles il déclara la guerre à *Trébelis*, roi de Bulgarie, qui

l'avoit rétabli sur le trône.

Philippicus. Anastase. Théodose. 706.

Les armes de l'empire ne furent pas heureuses sous Philippicus. Les Bulgares firent une irruption en Thrace, et vinrent jusqu'à Constantinople. L'indolence de l'empereur, trop occupé des affaires de religion, le rendit odieux. Ce fut sans le moindre mouvement, sans la moindre marque de sensibilité, que le peuple apprit qu'on avoit crevé les yeux à Philippicus dans son palais, où on l'avoit surpris lorsqu'il reposoit pendant le jour. Son premier secrétaire, nommé Anastase, prit la pourpre. Comme il étoit plus homme d'état qu'homme de guerre, il mit à la tête des armées un Isaurien, nommé Léon, trèshabile général.

L'armée de mer refusa de reconnoître Anastase, et proclama Théodose, homme de basse condition, simple receveur d'imposition. Léon vint au secours d'Anastase, son bienfaiteur, et

**Sans** abdi ordi reus pers ple COUL lui as lui p bitio remo toit e

mort Pe d'Ori lie, g Lomb ent re papes partie relle s seurs et per un cu peupl opinio violen tenter goire,

attach

d'Orie

nommé n de faire ans d'un par des ir dernier que pour léclara la lgarie, qui

furent pas Les Bul-Thrace, ple. L'inoccupé des lit odieux. uvement, sensibilité, voit crevé son palais, il reposoit nier secrélapourpre. hme d'état a la tête des Leon, très-

reconnoi-Th'eodose , simple revint au sefaiteur, et

sans coup férir détermina Théodose à abdiquer, età prendre avec son fils les ordres sacrés. Il négocia aussi heureusement avec Anastase, auquel on persuada qu'il seroit plus henreux simple particulier, que possesseur d'une couronne trop pesante pour lui. Léon lui assura des richesses qui auroient pa lui procurer une vie tranquille, si l'ambition n'étoit venu la troubler. Il voulut remonter sur le trône, dont Léon s'étoit emparé de son aveu, et s'attira la mort.

Pendant le règne de Léon, l'empire Léon. 10 d'Orient perdit toute autorité sur l'Italie, qui passa sous la domination des Lombards. Rome, comme on verra, ent recours à l'autorité tutélaire des papes. Ces changemens furent en grande partie causés et confirmés par la querelle sur les images. Léon et ses successeurs les détruisirent dans leur empire, et persécutèrent ceux qui leur rendoient un culte de vénération. Le clergé et les peuples se partagèrent à l'égard de cette opinion. Léon employa toutes sortes de violences pour établir la sienne, jusqu'à tenter de faire assassiner le pape Grégoire, qui s'y opposoit. L'Occident resta attaché au culte des images. Les villes d'Orient se divisèrent entre elles, et

hor last north

THE PERSONAL PROPERTY.

Del Property

AND THE PARTY OF

WHITE AND THE PERSON

MIRE TO PROPERTY

Same Constitution

dans leur propre sein , sur ce dogme, qui entra désormais pour beaucoup dans les affaires d'état. Pendant que l'empereur s'occupoit presque uniquement de ces querelles, les Sarrazins ravageoient les parties orientales de l'empire. Il songea à assurer le diadème à Constantin, son fils, et régna vingtcinq ans.

Constantin. Copronime.

747.

La précaution qu'avoit prise Léon de s'associer son fils et de le faire couronner, n'empêcha pas qu'il ne se trouvât en tête un compétiteur soutenu par le patriarche Anastase. Constantin s'empara de son rival et de son fils, et leur sit crever les yeux. Quantau patriarche, il le fit promener sur un âne dans les principales rues de la ville, le visage tourné vers la queue, le fit battre de verges, et après cela lui rendit sa dignité, ne pouvant, dit un historien, en trouver un plus mauvais. Comme la ville de Constantinople, où étoit l'usurpateur, ne s'étoit rendue que forcée par une extrême famine, l'empereur en punit les habitans par des taxes et des extorsions. Il fut plus heureux contre les Sarrazins et contre les Bulgares que son père. Comme Léon, il persécuta les orthodoxes, qu'on appeloit adorateurs des images. Il mourut dans règn S

nem dant son senti Irèn cour

son ceux cesso ans.

In son f envi jeun ans., du c tre. verg

elledans suite arm peup mère

capt de lu avoi mên e dogme, beaucoup ndant que

e unique-Sarrazins entales de le diadème égna vingt-

e Léon de faire coune se trouontenu par antins'emils, et leur patriarche, ne dans les , le visage t battre de dit sa distorien, en Comme la étoit l'usure forcée par pereur en axes et des eux contre s Bulgares on, il pern appeloit

l mourut

dans la vingt-quatrième année de son règne.

Son fils Léon l'imita dans son acharnement contre les images. Il eut cependant le chagrin de trouver jusques dans son palais des personnes opposées à ses sentimens, entre autres l'impératrice Irène, son épouse. Quoiqu'il l'ent beaucoup aimée auparavant, il l'éloigna de son lit, et fit mourir dans les tourmens

ceux qui avoient procuré à cette princesse des images. Il ne régna que cinq

Irène se plaça sur le trône à côté de Constantia son fils Constantin Porphyrogénète. Des envieux de sa puissance engagèrent le Irène. 780. jeune prince, qui n'étoit âgé que de dix ans, à éloigner sa mère. Elle fut avertie du complot par Saturatius, son ministre. Irène fit battre publiquement de verges les conspirateurs, et se chargea elle-mème de punir de même son fils dans l'intérieur du palais. Elle se fit ensuite proclamer seule souveraine par les armées. Constantin eut son tour. Le peuple s'indigna de la tyrannie de la mère à l'égard de son fils qu'elle retenoit captif dans ses appartemens, et l'obligea de lui rendre sa liberté. Saturatius qui avoit fait fustiger ses ennemis, éprouva le même traitement. Le fils conduisit très-

Léon III, 775.

Porphyrogénète et

3.69.46.3414

H. Jack F. LACHT

A CAMPA

- anno

PERSONAL PROPERTY.

PACIFICATIONS

THE STREET

LES TRUM

Post of the party

AND LUNIAR

Tal Agree

PARTY SERVICES

THE PARTIES

AND THE PROPERTY OF

A PRIVATE PARTIES

respectueusement sa mère dans une maison qu'elle avoit fait bâtir, et où étoient rensermés ses trésors. Comme Constantin continuoit de la voir, elle

reprit son empire sur lui.

Sans doute pour y parvenir elle se prêta à ses excès, ou ne s'y opposa point. C'est déjà une grande faute pour une mère qu'une pareille condescendance: mais la faute devient un crime, si dans l'intention de rendre son fils méprisable et odieux, elle lui conseilla de faire un divorceinjuste avecl'impératrice Marie, et de faire crever les yeux à ses trois oncles qui lui étoient suspects. Quelques historiens la croient coupable de cette perfidie, d'autres l'excusent; mais on ne doute pas qu'elle n'ait eu une part plus qu'indirecte à la mort de l'infortuné Constantin. Il l'avoit laissée seule avec l'armée, à Pruse, en Bulgarie. De cette armée partent les officiers qui s'étoient engagés auprès d'elle à déposer son fils. Ils arrivent à Constantinople, sans qu'il ent le moindre soupçon, le surprennent et lui crevent les yeux d'une manière si barbare, qu'il en mourut quelques jours après dans les plus cruelles douleurs. Il avoit régné seize ans, tant seul qu'avec sa mère.

Ce prince, en montant sur le trône,

deve lem Irèn peui son qu'e si ell tion mên Lam la co par mêm frère riage un o desse temp seroi tinor quen un e nouv coup ses tr sessio de l'i chagr

puis.

ellese

ques

STATE FROM

H. Winds & Local II.

A DESTRUCTION

Paris Transport

THE PROPERTY OF A PARTY OF THE PAR

**经济与有效的经济** 

HE HERMAN

to sellent

THE STATE OF STREET

AMERICAN STREET

AND THE PROPERTY OF

THE PERSON NAMED IN

dans une r, et où Comme oir, elle

ir elle se osa point. pour une endance: , si dans réprisable e faire un ce Marie, trois on-Quelques e de cette mais on une part le l'inforissée seule lgarie. De rs qui s'éà déposer ntinople, upçon, le les yeux

il en mouis les plus

égné seize

le trône,

devoit épouser Rothrude, fille de Charlemagne; mais ce mariage conclu par Irène, fut rompu par elle-même, de peur qu'il ne donnât trop d'autorité à son fils. Le desir de conserver celle qu'elle venoit d'acquérir, lui fit agréer, si elle ne la provoqua pas, la proposition de Charlemagne, de l'épouser ellemême, afin de joindre les deux empires. La milice de l'eunuque Aëtius empêche la conclusion de ce projet. Incapable par son état de posséder l'empire luimême, il vouloit le procurer à Léon, son frère, gouverneur de Thrace. Le mariage proposé, s'il réussissoit, devenoit un obstacle invincible. Il en rendit le dessein public, et répandit en mêmetemps le bruit que le siège de l'empire seroit par-là transféré hors de Constantinople. Les habitans le craignirent. Ce quen'avoit pas prévu Aëtius, ils élurent un empereur nommé Nicéphore. Le nouvel empereur traita Irène avec beaucoup d'égards, pour savoir où étoient ses trésors. Quand il les eut en sa possession, il la relégua dans un couvent de l'isle de Lesbos, où elle monrut de chagrin, après avoir régné six ans depuis la mort de son fils. Que de peines elle se donna, pour posseder seule quelques années, une puissance qu'elle auroit pu partager avec son fils, par des moyens doux et dignes d'une mère! De quelqu'éloges que la comblent les historiens catholiques, parce qu'elle protégea le culte des images, Irène ne sera toujours aux yeux de la raison, qu'une ambitieuse qui, dans un état particulier, auroit été une intrigante méprisable.

Nicephere.

Nicephore sit un traité avec les ambassadeurs de Charlemagne qui étoient à Constantinople, et reconnut ce prince empereur d'Occident. Il fut inquiété par Bardane, qui fut élu empereur, mais qui abdiqua presqu'aussitôt et se fit moine. Nicephore ne se contentant pas de ce sacrifice, lui fit arracher les yeux. En même-temps, il s'associa son fils . Saturneius, et donna sa fille Procopie à un officier du palais, nommé Michel. Nicéphore sut tué dans une bataille par les Bulgares, dans la neuvième année de son règne. Son fils, mortellement blessé, languit deux mois, et Michel fut élu.

Michel. Str. Mais ne se sentant pas capable de gouverner l'empire dans l'état critique où il se trouvoit, il le céda au bout de

Léon. 113. neuf mois à Léon, officier distingué, et se retira dans un asile où il comptoit vivre tranquille avec Procopie sa semme.

Léon les sépara, et mit Théophilacte,

leur des reverse ration que sole cha

éch Mic ven de l La c

cou

dan au n anti ched

Ils :

rott n'er ratr

ile la n sub

ans

A PLANTAGE

IFOR CHIEF THE

, par des mère! De tles histoe protégea e sera touu'une amarticulier, orisable. ec les amqui étoient t ce prince aquiété par reur, mais t et se fit tentant.pas er les yeux. cia son fils e Procopie né Michel. bataille par ème-année rtellement et Michel

capable de tat critique au bout de istingué, et il comptoit esa semme.

leur fils, hors d'état d'avoir des enfans. Il se déclara avec fureur contre le culte desimages. Michel-le-Bègue, qu'il avoit revêtu des premiers emplois, conspira contre lui, et fut condamné à être brûlé vif. On le menoit déjà au lien de l'exécution: c'étoit la veille de Noël. L'impératrice Théodosie représente à son mari que ce seroit peu respecter cette grande solennité, à l'occasion de laquelle ils devoient participer au sacrement de l'eucharistie, et demande un sursis. L'empereur l'accorde, maisil faut charger le coupable de fers, et de peur qu'il ne lui échappe, il s'en fait apporter les clefs. Michel-le-Bègue profite du délai, fait yenir les conjurés à la prison, et menace de les dénoncer, s'ils ne le sauvent pas. La crainte les détermine à tout hasarder. Ils attaquent l'empereur dès le matin, dans la chapelle du palais, et le tuent, au moment que lui-même entonnoit une antienne. Ils font plus, ils portent Michel, et l'asseyent sur le trône tout garotté de fers comme il étoit, parce qu'on n'en pût pas trouver les cless. L'impératrice Théodosie sut relèguée dans une ile avec ses quatre fils, auxquels on fit la même operation que Leon avoit fait subir à Théophilacte. Léon régna sept ans et demi. Il paroit que Michel sut

aidé dans sa singulière aventure par les catholiques, ennemis de Léon, persécuteur des images.

Michel le-

Aussi Michelse montra-t-il favorable Begue. 82 aux orthodoxes, quoiqu'au fondils'embarrassa fort peu de ces disputes. Volontiers il auroit penché pour le judaïsme. Il observoit le sabbat, nioit laré. surrection des morts, et se montroit peu scrupuleux sur la morale, puisqu'il tira Euphrosine, fille de Constantin Porphyrogenète, d'un monastère où elle étoit religieuse, et l'épousa malgré elle. Un des principaux officiers de l'armée, nommé Euphémius, crut pouvoir en faire autant à l'exemple de l'empereur; mais Michel ordonna que justice en fût faite, et qu'il eut le nez coupé. Pour éviter ce supplice, il se fit proclamer empereur. C'étoit le palladium contre les châtimens. Un nommé Thomas s'étoit servi du même moyen, pour n'être pas puni d'avoir débauché la femme d'un magistrat. Ce Thomas donna beaucoup d'embarras à Michel, gagna des batailles contre lui, assiégea deux fois Constantinople; mais subit enfin le sort ordinaire à ces entreprises hasardeuses. Le vainqueur lui fit souffrir les plus cruels tourmens, et le fit promener, monté sur son âne, dans tout son camp.

Mic rut d

T scan Euppoliti punii Mich Il lui étonr donn capita vice, temen contr toute jaloux nomm qualite parce dans s grande ennem qu'il to ges, re teur de et parf qu'app

tinople

richem

apparte

PARTY CARRY

. Bei de treinsea

STATISTICS OF STREET

THE PROPERTY

e par les

favorable dils'emtes. Vour le juioit larétroit peu qu'il tira tin Pore où elle lgré elle. 'armée, uvoir en pereur; ce en fût pé. Pour roclamer m contre mas s'éur n'être a Cemme nna beauagna des deux fois in lesort ardeuses. les plus mener,

on camp.

Michel régna près de neuf ans, et mourut de maladie.

Théophile se piqua de réparer le Théophile. scandale de son père, en remettant Euphrosine dans son monastère. Est-ce politique, est-ce justice qui l'engagea à punir les meurtriers de Léon, auxquels Michel cependant devoit la couronne? Il lui arriva deux choses qui peuvent étonner de la part d'un prince. Il pardonna très-sincèrement à un excellent capitaine qui s'étoit retiré de son service, sur des craintes de mauvais traitemens, et qui avoit tourné ses armes contre lui ; il le rappela, et lui rendit toute sa confiance. Loin de se montrer jaloux d'un autre, que ses soldats avoient nommé empereur à cause de ses belles qualités, s'il ne confirma pas leur choix, parce qu'il avoit des enfans, il le rétablit dans ses charges, et lui donna les plus grandesm u ques d'amitié. Ses plus grands ennemis, c'est-à-dire les orthodoxes, qu'il tourmenta pour le culte des images, reconnoissent qu'il étoit observateur de la justice, ami de son peuple, et parfaitement desintéressé On racente qu'appercevant dans le port de Constantmople un vaisseau qui lui paroissoit richement chargé, il demanda à qui il appartenoit. On lui dit que é étoit à l'imperatrice Théodora, son épouse. Il s'écria très-irrité: « Comment souffrirois-« je que la femme d'un empereur soit « marchande? Si les princes s'appli-« quent au commerce, les sujets n'ont « qu'à mourir de faim ». Il fait mettre le feu au vaisseau. La punition étoit éclatante; mais elle auroit pu être utile, en distribuant aux malheureux les richesses du vaisseau. Théophyle étoit en nemi de la débauche; il chassa de Constantinople les prostituées, fut un modèle de tempérance, et fit revivre d'excellentes lois. Il régna douze ans.

Michel.

Comme Michelson fils n'avoit que six ans, Théodora, sa mère, prit en mains les rènes du gouvernement. Est-ce par contrariété ou par ambition, qu'elle persécuta les iconoclastes que son mari avoit favorisés? En quatorze ans que dura sa régence, elle purgea l'empire de cette secte, ainsi que du manichéisme qui y étoit très-puissant. Elle avoit un frère nommé Bardas, aussi chargé de vices qu'elle étoit ornée de vertus. Il trouva son neveu Mic et très-susceptible de mauvais conseils. Comme l'impératrice les gênoit dans leurs désordres, ils résolurent de s'en défaire. Elle le sut, et pour leur épargner un crime, elle abdiqua le gouvernement; mais auparava au s voir laiss s'il é son f trois avec elle

après M s'aba ches. s'étoi temp que s jours de n vertu chose habit dans toien de l'é soit s leux. torité sar; .être d il lui décha

use. Il s'é ouffriroiscereur soit es s'appliijets n'ont ait mettre tion étoit être utile, eux les rile étoit en a de Consun modèle ce d'excel-

oit que six
t en mains
Est-ce par
, qu'elle
e son mari
e ans que
l'empire de
anichéisme
le avoit un
i chargé de
vertus. Il
es-susceptime l'impé-

me l'impédésordres, Elle le sut, rime, elle mais auparavant elle rendit publiquement compte au sénat de son administration, et fit voir les sommes considérables qu'elle laissoit dans le trésor, afin de prévenir, s'il étoit possible, les folles dépenses de son fils. Elle se retira de la cour avec ses trois filles: mais son fils la fit renfermer avec ses sœurs dans un monastère, où elle mourut de chagrin quelque temps après.

Michel que rien ne retenoit plus, s'abandonna aux plus infâmes débauches. Il segloritia d'imiter Néron, qu'il s'étoit proposé pour modèle. En peu de temps, il dépensa les trésors immenses que sa mère lui avoit laissés. Il étoit toujours entouré d'une troupe de bouffons, de misérables sans honneur et sans vertu, qui pour tourner en ridicule les choses les plus saintes, se revêtoient des habits sacrés que les prêtres portoient dans les occasions solennelles, et imitoient dans cet appareil, les cérémonies de l'église. Pendant que l'empereur passoit sa vie dans ces désordres scandaleux, Bardas gouvernoit avec une autorité absolue. Son neveu le nomma César; mais sur le soupçon qu'il vouloit être davantage, il le fit assassiner. Comme il lui falloit quelqu'un sur qui il pût se décharger des soins du gouvernement, il choisit Basile, grand chambellan. Il étoit de très-basse origine; mais grand, bien fait, d'une figure aimable, et adroit aux exercices.

Son habileté à dompter les chevaux, l'avoit fait remarquer de Bardas qui le fit entrer dans la maison de l'empereur, où il s'avança jusqu'aux premiers postes, Ce fut lui qui inspira à Michel les soupcons qui coûtèrent la vie à Bardas. En récompense, l'empereur le fit non-seulement César, mais son collègue. Il s'occupa de réformer les abus qui s'étoient glissés dans le gouvernement, et s'efforça même de corriger les habitudes vicieuses de l'empereur; mais averti que ce rendre prince n'attendoit qu'une occasion favorable pour se défaire d'un censeur in- pronor commode, il entra, pendant qu'il dor. Un jou moit, dans son appartement, et le sit pipaux tuer sous ses yeux dans la vingtième de sa c année de son règne. Ce prince a été le étoitale protecteur de Phocius, patriarche de lendu Constantinople, malheureusement cé-prince, lébre par le schisme qui a séparé l'église k Héla grecque de l'église latine, et dont il fut literent la cause et l'auteur; mais d'ailleurs connu lerent l avantageusement comme un homme eut éga d'une grande érudition, et amateur près, o distingué des sciences dont ila laissé des lègne s monumens précieux.

· Si u de Ba délivra rain, gouver de mo des ge sujets ( rendit moins leurpè gler so d'avoir étoit co et on n icitatio

loire n

bellan. Il is grand, , et adroit

chevaux, das qui le mpereur,

STIPSTEL

Si un crime pouvoit s'excuser, celui Basile. 851: de Basile obtiendroit grâce, puisqu'il délivra l'empire d'un mauvais souverain, et lui en donna un bon. Basile gouverna avec beaucoup de justice et de modération, n'éleva aux dignités que des gens de mérite, et permit à tous ses ers postes, sujets de l'aborder librement: ce qui le les soup. rendit si cher, qu'ils le regardoient moins comme leur prince que comme t non-seu-leur père. Ce bon prince pensa faire aveu-ue. Il s'oc-gler son fils calomnieusement accusé i s'étoient d'avoir voulu l'assassiner. Tout le monde et s'efforça étoit convaincu de l'innocence de Léon; es vicieu- et on ne cessoit de prier le père de lui rti que ce rendre la liberté. Importuné de ces sol-licitations, l'empereur défendit qu'on prononçât devant lui le nom de Léon. qu'il dor. Un jour qu'il s'entretenoit avec les prin-, et le sit paux de l'empire, un perroquet qui, vingtième de sa cage suspendue dans la salle où ce a été le étoitalors l'empereur, avoit souvent entrarche de ement céphorer le sort infortuné du prince, prononça tout-à-coup ces mots: aré l'église ( Hélas ! pauvre Léon » ! Ses amis prodont il sut sitèrent de cette occasion, et renouveleurs connu lèrent leurs instances auxquelles Basile n homme sut ágard. Il mourut quelques temps t amateur sprès, dans la dix-neuvième année d'un laisse des règne sage, qui ne fut pas sans quelque loire militaire. Il donna à son fils d'ex-

cellentes regles de gouvernement, com chass prises en soixante-six chapitres, don gique les lettres initiales forment ce sens Basile, empereur des Romains et Christ, à Léon son cher fils et son col heur lègue. Si Basile n'est pas l'inventeur de tous e acrostiches, du moins en avoit-il le goût En

Léon, 885.

Léonne pouvoit conserver de femmes Alexe Il en perdit trois l'une après l'autre de ne Son quatrième mariage occasionna un mettre schisme dans l'église grecque, où le frère e quatrièmes noces étoient désendues. I par la fint desapprouvé par le patriarche Mys prince tieus. Léon en choisit un autre nomme tant q Euthymius, pour obtenir l'absolution pouvo Le clergé prit parti et sans doute le ment peuple, puisqu'un fanatique lui port de l'or sur la tête dans l'église un coup de bâtor réputa dont il fut renversé. Les choses s'accom mépris modèrent. Léon garda Zoé sa quatrieme Confemme, dont il eut un fils nomme long-te Constantin. Il soutint pendant presque tous les tout son règne la guerre contre les Sar son rè rasins. Elle se fit par ses généraux et fulles mai tantôt heureuse, tantôt malheureuse corron Pour lui, il donna ses principaux soin Ils étoi au gouvernement intérieur. Ses action sénat le autant que ses écrits, lui ont fait donne prince le surnom de philosophe; il revit lui tuteurs même les lois de Justinien. Il écriv Les Bu aussi sur la discipline militaire et sur Grecs

dura près,

nent, com-chasse. On a de lui des traités théolores, dont giques et historiques. Son regne qui t ce sens dura vingt-cinq ans, à quelques échecs mains et près, fut avantageux à ses peuples. Bon-et son col·heur qui tient à un souverain lieu de venteur des tous éloges.

it-il legoût. En mourant, Léon conjura son frère Alexandre. defemmes Alexandre, auquel il laissa la couronne, rès l'autre de ne la garder qu'en dépôt pour la re-asionna mentre entre les mains de Constantin. Le ne., où le frère eut dessein d'en priver son neveu, ssendues. I par la mutilation. On ne sauva le jeune arche Myst prince de ce danger, qu'en représentre nomme tant qu'il étoit d'une constitution à ne absolution pouvoir vivre long-temps. Heureusens doute le ment les débauches abrégèrent la vie ne lui port de l'oncle qui, en un an, s'acquit la up de bâtor réputation d'un prince aussi odieux que

ses s'accom méprisable. sa quatrieme Constantin n'avoit que six ans ; il fut Constantin fils nomme long-temps témoin plutôt qu'acteur de VIII. 912. ant presque tous les événemens qui se passèrent sous ntre les Sar son règne. Son oncle l'avoit laissé entre néraux et fu les mains de tuteurs plus capables de le nalheureuse corrompre que de le former à la vertu. cipaux soin Ils étoient en même-temps régens. Le Ses action sénat les congédia. Zoé, mère du jeune tfait donne prince, qui avoit été éloignée par les il revit lui tuteurs, revint et s'empara de l'autorité. n. Il écrivi Les Bulgares, ennemis perpétuels des aire et sur Grecs, firent des irruptions qui obli-

TORE I TANCANTA

gèrent Zoé de lever des troupes. Elle en donna le commandement à deux géné raux nommés Romain et Léon. Ces deux hommes ne se virent pas plutôt à la tête pussen des armées, qu'ils concurent le dessein crime qui leur paroissoit facile avec un en contre fant, ou de s'emparer de l'empire, ou d'Etien de le partager avec Constantin. Les sommé deux ambitieux, au lieu de s'entendre son fils se croisèrent. La faction de Romain Au montre le constantin. l'emporta, il fit aveugler son rival, el l'fit un épouser sa fille à Constantin, l'engages ane par à nommer son fils Christophère chef des out asse alliés, qui faisoient alors la plus grande aissa la force de l'empire, prit lui-même le titre us de l' de Cesar, ensuite celui d'empereur, re poisonr légua l'impératrice Zoé, s'empara de Il ne toute l'autorité, fit la paix avec les Bulgares, et pour mieux cimenter sa puis re de l sance, engagea le roi de cette nation les plus à prendre en mariage Julie, fille de nention Christophère.

Le jeune empereur regardoit tous ces on gran événemens sans paroîtres'en mêler; mais omme il avoit des desseins qui consistoient à perdre ses ennemis par eux - mêmes. It par Romain, au défaut de Christophère, son aîné, qui apparemment mourut, asso e ving cia à l'empire un autre fils nommé Consthéoph tantin. Un troisième appelé Etienne, en fut jaloux. Il ne fut pas difficile au

jeune lever c pereur et les f

es plais ns fure ois ans es. Elle en lever contre son père; le légitime em-leux géné pereur Constantin les surprit tous deux, deux général. Ces deux et les sit ordonner prêtres, asin qu'ils ne contre le dessein contre Romain l'usurpateur de la part d'Etienne, son son mé contre lui-même par Romain, son sils. Il voulut empoisonner son père. Au moment que celui-ci tenoit la coupe, l'engages et chef des olus grande le titre dessein contre lui-même par Romain, son sils. Il voulut empoisonner son père. Au moment que celui-ci tenoit la coupe, l'engages en partie de son breuvage. Mais il en out assez pour en être fort malade. Il aissa la couronne, après quarante-huit ens de règne, à ce même Romain l'empoisonneur.

pereur, re poisonneur.

le démentit pas sur le trône l'o-Romain, le jeune. 962.

le c les Bul-sinion que son parricide avoit fait prenter sa puis le de lui. Romain passa pour un prince cette nation les plus débauchés que l'histoire fasse le, fille de neution. Pour vaquer plus librement à leisire il donna toute l'autorité à es plaisirs, il donna toute l'autorité à loit tous ces on grand chambellan, nommé Joseph, mêler; mais omme simple et crédule. Si les Sarransistoient à ins furent battus pendant son règne, ce ix - mêmes ut par ses généraux. Il ne vécut que tophère, son vois ans sur le trône, et mourut à l'âge urut, asso e vingt-quatre ans, empoisonné par

é Etienne, difficile au

fils, Basile et Constantin dans la pre-nais e mière enfance.

Nicephore. Phocas. 169.

Joseph gouvernoit toujours. Il se Joseph croyoit l'ami de Théophane, qui avoit péfait de pris la tutelle de ses enfans. Les troupes enferr étoient commandées par un habile génastère néral, nommé Nicephore Phocas, que Viceph Joseph vouloit faire destituer, parcequ'il ur les lui soupçonnoit des prétentions à la cou-lègne g ronne. Mais l'adroit Nicéphore vient un le The jour trouver le ministre, lui dit qu'il est ours é dégoûté des grandeurs mondaines, qu'il lle le soupire depuis long-temps après la vie juques monastique, qu'il en a jusqu'à présent Consta été détourné par la faveur de ses maîtres; Une in et la nécessité de remplir les importans Limiso emplois qu'ils lui donnoient; mais qu'il eu à un supplie qu'on lui laisse enfin la liberté ératric de se retirer dans un cloître ; en même hambr temps, l'hypocrite montre à Joseph un e mass cilice qu'il portoit, disoit-il, toujours xécrab Joseph, touché, se jette aux pieds du ée de saint homme les larmes aux yeux, lu La m avoue qu'il a eu des soupçons, lui en as le indemande pardon, et le prie de continiscès tinuer à commander l'armée. Nicéphore oulut l se laisse gagner, est élu par l'armée em lique p pereur, sans doute malgrélui. On croira, l rejeta si l'on veut, que ce sut par simple con ue c'ét venance que l'impératrice Théophane atriare lui donna la main, quoiqu'il fût marié; elui-ci dans la pre nais elle lui avoit montré dès le comours. Il se Joseph ne savoit que penser. Il su stu-Les troupes enfermer son étonnement dans un mon habile génastère, où il mourut deux ans après. Phocas, que Vicéphore obtint de grands avantages r, parcequ'il ur les Sarrasins. Il commençoit un ons à la cou-tègne glorieux, lorsqu'il s'attira la haine ore vient un le Théophane. On ne se voit pas toudit qu'il est ours époux comme on s'est vu amant. laines, qu'il Elle le soupçouna de vouloir, rendre euaprès la vienques les deux petits princes Basile et u'à présent Constantin d'elle avoit eus de Romain. ses maîtres; Une injustice que l'empereur fit à Jean important limiscès, un de ses généraux, donna ; mais qu'il ieu à une conjuration dans laquelle l'imn la liberté ératrice entra. Elle ouvrit elle-même la e ; en même hambre de son mari aux conjurés qui à Joseph une massacrèrent de la manière la plus, l, toujours, xécrable. Il étoit dans la huitième anux pieds du ée de son règne.

x yeux, lui La mort de Nicéphore n'occasionna Jean Zimiscons, lui en as le moindre mouvement. Jean Zi- ces. 969.

e de conti-niscès prit le sceptre; mais le patriarche Nicéphore oulut le soumettre à la pénitence pull'armée em lique pour avoir tué son prédécesseur. On croira, rejeta le crime sur la veuve. On croit simple con que c'étoit une chose concertée entre le Théophane atriarche et l'empereur, pour mettre fût marié; elui-ci dans la nécessité apparente d'é-

loigner Théophane : il la relégua dans un monastère d'Arménie, et s'associa les deux fils de cette mégère, Basile et Constantin. Il s'éleva un compétiteur, nommé Bardas Phocas, neveu du der nier empereur. Jean envoya contre lui Bardas Sclerus, très-habile général. Il n'eut pas besoin d'employer la force. Les partisans de Phocas l'abandonnèrent Sclerus lui promit de faire sa paix avec l'empereur, qui en effet lui accorda la vie, en le confinant dans l'île de Chie. Zimiscès combattit toute sa vie contre les Rossis qu'on croit être les ancêtres des Russes. Il les battit en plusieurs rencontres. Revenant d'une de ces victoires, il remarqua sur sa route de beaux palais, des terres bien cultivées, qu'on lui dit appartenir à l'eunuque Basile, Nicée qui s'étoit fort enrichi dans le ministère Phoce pendant les deux derniers règnes. Il Scleru échappa à l'empereur de dire: « Faut-le fait « îl que l'empire Romain soit abandonné barras « à la rapacité d'un eunuque insolent!» pourp Cette parole lui valut une coupe empoi- s'accor sonnée, dont il sentit l'effet, mais il ne semble voulut pas qu'on fît de recherches. Il à Bas employa le peu de temps qu'il vécut leur je après ce funeste breuvage, plus à des poursu éxercices de piété, qu'à des dispositions corde politiques. Zimiscès nomma ses succes, Phocas

seur univ den

T enco mais Basi sous l'aîne secor Bara nevel rus ; cès. ( voque

deux Scl défait

Tom

égna dans associa les

seurs Basile et Constantin, et mourut universellement regretté après un règne Basile et de neuf ans.

eu du der encore part à cette mort? On l'ignore, Basile et Constantin. contre lui mais elle en partagea le profit; l'eunuque géneral. Il Basile la rappela pour régner avec elle force. Les sous le nom des deux princes, dont lonnèrent, l'aîné n'avoit que dix-neuf ans, et le a paix avec second dix-sept. On a déjà vu deux accorda la Bardas aux prises, Bardas Phocas, neveu de Nicephore, et Bardas Sclevie contre rus, général habile employé par Zimisles ancêtres cès. On va les voir de nouveau se pro-usieurs ren voquer dans l'arène que la jeunesse des es victoires, deux empereurs leur laissoit libre.

beaux pa- Sclerus usurpe l'autorité souveraine, ées, qu'on défait deux fois l'armée impériale, prend ue Basile, Nicée, bat Phocas, envoyé contre lui. le ministère *Phocas* prend sa revanche, et fait fuir règnes. Il Sclerus jusqu'à Babylone, dont le sultan re: « Faut-le fait mettre en prison. Sclerus, déabandonne barrassé de Phocas, prend lui-même la insolent!» pourpre. Le sultan relâche Sclerus, qui upe empois s'accorde avec Phocas. Ils partagent en-, mais il ne semble l'empire, afin de mieux résister herches. Il à Basile et Constantin, qui, malgré qu'il vécut leur jeunesse, avoient pris les armes, et plus à des poursuivoient les usurpateurs. La disdispositions corde se met entre les deux Bardas. ses succes, Phocas fait emprisonner Sclerus, et Iom. 5.

976.

A THE PARTY OF

meurt dans une bataille livrée aux deux empereurs. Sclerus, profitant de la déroute de son collègue, secoue ses fers, et se soutient quelque temps dans sa révolte; mais enfin il se soumet, et est raité favorablement.

Dans les intervalles de temps que les révoltes laissoient aux empereurs, Basile, auquel, comme au plus âgé, on attribue les peines et les honneurs, faisoit la guerre à outrance aux Bulgares. Il obtint sur eux des avantages signalés. On raconte qu'ayant fait un très-grand nombre de prisonniers, il leur sit crever les yeux à tous, les divisa par compagnies de cent hommes. Chaque compagnie étoit conduite par un homme, à qui on avoit crevé un œil. C'est ainsi qu'il furent menés jusqu'à Samuel, leur roi. Ce prince, ne pouvant résister à l'impression d'un spectacle à la fois si horrible et si touchant, s'évanouit, et mourut deux jours après. Il n'y a certainement ancun lecteur qui n'aimât mieux ressembler à Samuel vaincu, qu'à Basile vainqueur. Quelque éloge qu'on donne à sa bravoure dans la guerre, à son habileté dans le gouvernement, ce trait horrible de cruauté slétrit à jamais sa mémoire. Aussi remarque-t-on qu'il fut plus craint qu'aimé de ses sujets. Il

quai

lègn et s reste pere Qua cond bien les m pagn nérai furer perdi beau ché, pour desire une. main L'em « Ch « ďé « déc « cre homn

sacrifi

Romo

Const

AND HEATER

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

AL SEMESTERS

in a salary

H. S. PRINCE

mir mill

ux deux t de la ses fers, dans sa

et, et est s que les urs, Baâgé, on rs, faisoit gares. Il signalés. rès-grand fit crever r compae compame, à qui insi qu'il , leur roi. er à l'imis si hornouit, et n'y a ceri n'aimât ncu, qu'à pge qu'on guerre, à ment, ce t à jamais t-on qu'il sujets. Il mourut à soixante et dix ans , après cinquante et un ans de règne.

Constantin, son frère et son collègne, ne manquoit pas de courage, et savoit assez la guerre. Pour tout le reste, il ne paroissoit pas qu'il fût empereur, et ne songeoit qu'à ses plaisirs. Quand il se trouva seul, s'il changea de conduite, ce fut pour détruire tout le bien que son frère avoit fait. Il chassa les ministres, et leur substitua ses compagnons de débauche. Heureux les généraux et les magistrats estimés qui en furent quittes pour l'exil, et qui ne perdirent ni les yeux ni la vie. Le tombeau s'ouvroit pour e vieillard débauché, lorsqu'il conçut quelqu'inquiétude pour sa famille. Il avoit trois filles, et desiroit que son successeur en épousât une. Les suffrages tombèrent sur Romain, son allié; mais il étoit marié. L'empereur le fait venir et lui dit : « Choisissez de répudier votre femme, « d'épouser une de mes filles, et d'être « déclaré empereur, ou d'avoir les yeux « crevés ». Terrible alternative pour un homme qui aimoit sa femme. Elle se sacrifia, entra dans un monastère ; et Romain épousa Zoé, seconde fille de Constantin. L'empereur mourut trois L 2

jours après, âgé de soixante et douze ans, n'ayant régné que trois ans seul.

Romain II.

Profit

Romain s'est signalé par des générosités dignes d'éloges pour les pauvres captifs, dont les guerres passées avoient excessivement multiplié le nombre. Il les racheta tous, leur donna de l'argent pour leur voyage, et les renvoya chacun dans leurs pays. Les écrivains ecclésiastiques l'ont aussi beaucoup loué de sa libéralité à l'égard des monastères, qu'il enrichit de magnifiques décorations. En tout il se montra un prince très-pieux, qualité qui, avec son âge de soixantesix ans, ne lui gagna pas le cœur de l'impératrice Zoé, son épouse. Elle concut une violente passion pour Michel, de basse naissance, frère de Jean, onnuque favori de l'empereur. Le dévot mari fut empoisonné, et comme il ne mourut pas assez vîte, pendant qu'il étoit dans le bain, un scélérat aposté lui ensonça la tête, et le retint sous l'eau, jusqu'à ce qu'il fût étouffé. Il régna cinquans et demi. Pendant qu'il expiroit, Zoé envoie chercher le patriarche de la part de l'empereur. Elle se présente : « Il est mort, lui dit-elle; Cafin d'empêcher les troubles, mariez-« moi sur-le-champ avec Michel que

cer dis

gé : par gué l'eu l'au exer par . cette les e et le assui trou palai c'est dévo scrup des a

frère rissoi nomn de sa Son p mort

près d

fait 1

et douze rois ans

s généropauvres s avoient mbre. Il e l'argent a chacun ecclésiasoué de sa eres, qu'il tions. En ès-pieux, soixantecœur de use. Elle pour Mide Jean, r. Le décommeil dant qu'il rat: aposté etint sous touffé. Il dant qu'il er le pareur. Elle i dit-elle; s, mariez-

ichel que

« voici ». Le pontise hésite. On lui offre cent livres pesant d'or : ses serupules disparoissent, et Zoé à peine veuve est remariée.

Tout le gouvernement fut alors chan- Michel Pogé : ceux qui y avoient eu la plus grande phlagonieu. part sous Romain, destitués et relégués, cédèrent la place aux créatures de l'eunuque Jean, qui s'empara de toute l'autorité. Zoé elle - même ne fut pas exempte de l'espèce d'inquisition établic par Jean pour se soutenir. Il éloigna de cette princesse toutes les femmes et tous les eunuques qui avoient sa confiance, et les remplaça par des gens dont il étoit assuré; de sorte que l'impératrice se trouvoit comme prisonnière dans son palais. Mais ce qui lui déplaisoit le plus, c'est qu'elle n'avoit fait que changer un dévot contre un autre. Michel rongé de scrupules, ne songeoit qu'à expier par des actes de piété, le crime qui l'avoit fait monter sur le trône. Jean, son frère, s'apercevant que son esprit dépérissoit comme son corps, l'engagea à nommer cesar, Michel Calaphate, fils de sa sœur. Zoé y consentit et l'adopta. Son pieux prédécesseur lui laissa par sa mort le diadême, aprés l'avoir porté près de huit ans.

the a granted

A distant

HAVE BURNETHE

a: 13 armandage

The Particular

WATER PRESENT

Michel Cala. phate, Zoé, Monomaque 1041.

L'eunuque Jean avoit sait dans ce Théodora, et neveu un choix qui lui sut bien perni-Constantin, cieux, ainsi qu'à Constantin, son autre frère. Michel se laissa gagner par Zoé qui l'engagea à exiler son oncle Jean; mais elle-même taxée par l'empereur d'avoir employé des opérations magiques pour se défaire de lui, fut confinée dans un monastère. Cette ingratitude à l'égard de sa bienfaitrice, révolta le peuple qui appela Théodora, sœur de Zoé, rensermée comme elle dans un couvent, et mit les deux princesses sur le trône. Michel se sauva dans un cloître, et y prit avec son oncle Constantin l'habit religieux, après avoir porté la pourpre quatre mois. Cette déchéance paroissoit une peine suffisante; mais Théodora exigea qu'ils eussent les yeux crevés. Zoé encore replacée sur le trône, fut engagée par ses sujets à leur donner un empereur. Entre les concurrens qui se présentèrent, elle remarqua Constantin, surnommé Monomaque, personnage illustre par sa naissance, d'une figure aimable, ce qui n'étoit pas une qualité indifférente pour cette princesse. Elle l'épousa. L'eunuque Jean fut relégué à Lesbos, et privé de la vue. Monomaque gouverna avec sagesse et prudence, aussi heureusement que pou-

7016 bar ign dan sait bea ayaı tant sab céd et se dies mag

> anne T qu'e de so et à s de re plaid tion auto l'esti ne f cour l'avo par .

> loit 62 I

> foib

duns ce en pernison autre par Zoé cle Jean; ereur d'amagiques confinée ngratitude révolta le , sœur de dans un icesses sur dans un icle Consorès avoir Cette désuffisante; eussent les acée sur le jets à leur es concurremarqua romaque, naissance, n'étoit pas cette prinque Jean de la vue. sagesse et

t que pou-

voient le permettre les incursions des barbares qui désoloient l'empire. On ignore quelle part il laissa à Théodora dans le gouvernement; tout ce qu'on sait, c'est qu'il la traita toujours avec beaucoup d'égards et de respects. Mais avant perdu Zoé, sa femme, et se sentant dépérir, ce ne fut pas Théodora, sa belle-sœur, qu'il choisit pour lui succéder. Elle le sut, sortit de son couvent et se sit déclarer impératrice. Cette hardiesse causa tant de frayeur à Monomaque, qu'à la nouvelle il tomba en foiblesse, et mourut dans la treizième année de son règne.

Théodora occupa dignement le trône Théodora. qu'elle venoit de se procurer. La sagesse de son choix par rapport à ses généraux et à ses ministres; sa manière impartiale de rendre justice en écoutant elle-même plaider toutes les causes, et la modération avec laquelle elle usoit de son autorité, lui gagnèrent l'affection et l'estime des peuples voisins. Théodora ne fit, pour ainsi dire, qu'essayer la couronne qu'elle méritoit si bien. Après l'avoir portée un an et quelques mois, par le conseil de son ministre qui vouloit continuer de gouverner, elle la laissa ea mourant à Michel Stratriotique,

the agreement

HERE PERSONAL

DELLE HANGE

homme avancé en âge, qui n'avoit aucune idée des affaires.

Michel Stratiotique. 1056,

也回回也

Si la loi de l'hérédité eût donné quelque droit au trône, il auroit appartenu à Théodore, cousin-germain du désunt empereur. Il sit des efforts pour s'en emparer, et il espéroit être secondé par le patriarche et le clergé, qu'il trouva sourds à ses prières; mais du moins après son entreprise malheureuse ils lui donnèrent asile dans l'église, d'où il sortit volontairement pour un exil où il mourut peu après. Stratiotique s'attira par sa mal-adresse un rival beaucoup plus dangereux. Cet empereur; qui auroit dû ménager les généraux de ses troupes comme son principal appui, les mécontenta. Ils s'assemblèrent, et élurent un d'entre eux pour être placé sur le trône à la première occasion favorable. Ce secret resta plusieurs mois entre les complices, sans être découvert, tant étoit grande la négligence du gouvernement. Il éclata enfin, et on apprit avec étonnement que la plus grande partie des troupes de l'empire, rassemblée dans une vaste plaine, s'étoit donnée un empereur. Stratiotique, ou plutôt ceux qui gouvernoient sous son nom, se trouvérent encore assez de soldats pour tenter une bataille, dont le sort ne leur

futp le ge nop emp vint dign donn direr valoi puiss aller nastè un a Le de ré le sec Il y e rendi mure qu'il autre

éclata

remo

sa di

trois

lonta mona

à des

des : €

procl

avoit au-- 5 - 1

ût donné oit apparrmain do orts pour e secondé r'il trouva oins après s lui don ù il sorti ù il mou attira par coup plus ui auroit es troupes es méconlurent un r le trône rable. Ce entre les ert, tant couvernepprit avec de partie ssemblée onnée un utôt ceux nom, se dats pour

rt ne leur

fut pas favorable. Alors Isaac Comnène, le général élu, s'avança vers Constantinople. Un décret du sénat le déclara empereur. Une députation d'évêques vint exhorter Stratiotique à abdiquer la dignité impériale. Il leur dit : Que me donnerez-vous en échange? Ils répondirent : Le royaume des cieux. Celui-ci valoit bien l'autre, s'il avoit été en leur puissance. Stratiotique fut obligé d'en aller chercher le chemin dans un monastère où il se retira après avoir régné un an.

Le premier soin de Comnène, fut Isaac Come de récompenser ceux qui l'avoient élevé; nène. 1057. le second de remplir le trésor de l'étati Il y entassa le produit des impôts qu'il rendit assez onéreux pour faire murmurer hautement. Il y joignit tout ce qu'il put prendre des biens du clergé; autre sujet de murmures non moins éclatans. Le patriarche voulut faire des remontrances; mais il fut dépouillé de sa dignité et exilé. Après deux ans et trois mois de règne, Isaac abdiqua volontairement, et s'étant retiré dans un monastère, employa le reste de ses jours à des exercices de piété. Quoiqu'il eût des enfans, et un grand nombre de proches parens, il nomma pour son 

HABRARE

PANEL LINE A

PERMIT

Harry partilling

le monde regardoit comme l'homme le plus digne de le remplacer.

De

l'od

de

l'ét:

un fem

trac Ro

d'u

ses

firei l'an

sent ché

trop

min

ses

pou déja

cœı fair

Xip

peu

fidè

fide

Ba

mir l'au

qu'

qu'

Constantin Ducas, 1059.

Les impôts étoient toujours la cause des imécontentemens et des plaintes. Celles - ci furent d'autant plus vives sous Ducas, qu'on ne s'apercevoit pas que l'argent qu'il levoit contribuât à rendre le peuple plus heureux. Il étoit toujours tourmenté par des invasions. Les Turcs, connus depuis quelque temps, étoient pour lors les ennemis les plus redoutables de l'empire. Au lieu de les repousser par de bonnes armées, Ducas, voyant qu'elles coûtoient trop à lever et à entretenir, tâchoit d'éloigner ces ennemis par des présens distribués aux généraux. Ils recevoient ces dons, et revenoient par de nouveaux ravages en extorquer d'autres. Ducas régna cinq ans et six mois dans cette alternative. Réduit à l'extrémité par une maladie mortelle, il laissa l'empire à ses trois fils, Michel, Andronic et Constantin; nomma régente pendant leur minorité, l'impératrice Eudocie, leur mère, après lui avoir fait faire serment qu'elle ne se remarieroit jamais.

Romain Diogène. 1067.

机熔板

leur mère, après lui avoir fait faire serment qu'elle ne se remarieroit jamais.

Deux motifs que le mourant auroit dû prévoir, rompirent le serment de l'impératrice, la nécessité et l'amour.

land & smetta

I SE HAM

**建筑市场政策** 

STRANGE

ONE THE REPORT

PARTIENTA

TON & PHYSIAL CHAN

of the skylende

s, que tout homme le rs la cause plaintes. plus vives rcevoit pas ntribuât à ix. Il étoit invasions. s quelque s ennemis mpire. Au de bonnes elles coûntretenir, nis par des ux. Ils reent par de er d'autres. mois dans 'extrémité aissa l'em-Andronic te pendant Eudocie, fait faire oit jamais. ant: auroit

erment de

l'amour.

Des mécontens et des ambitieux, à l'occasion de quelques échecs essnyés de la part des Turcs, publièrent que l'état présent de l'empire demandoit un homme courageux, et non pas une femme foible et timide. Entre ces détracteurs du gouvernement, se trouva Romain Diogène, homme bien fait et d'une illustre naissance. Il accompagna ses paroles de quelques actions qui le firent accuser d'aspirer à l'empire. On l'amène a Eudocie pour entendre sa sentence de mort. Cette princesse, touchée de compassion à la vue d'un homme trop aimable à ses yeux pour être criminel, lui fait grâce, le met à la tête de ses troupes, et conçoit le projet de l'épouser. Mais le serment? Elle s'en étoit déjà donné la dispense au fond du cœur. Il ne s'agissoit plus que de la faire prononcer par le patriarche Jean Xiphilin, afin de ne pas trouver le peuple contraire à son desir.

Elle détache auprès du pontife un sidèle eunuque, qui va lui dire en considence que l'impératrice est éprise de Bardas, son neveu, qu'elle est déterminée à l'épouser et à partager avec lui l'autorité, s'il la relève du serment qu'elle a prêté, et s'il persuade au sénat qu'elle peut se remarier. Jean, ébloui

自然學

par l'espérance de voir son neveu empereur, obtient le consentement des sénateurs, en leur représentant la situation doulourense de l'empire, et en déclamant contre le serment téméraire que la jalousie du défunt empereur avoit extorqué. Il rend publiquement à Eudocie son écrit, dont il étoit dépositaire, et l'exhorte à épouser quelqu'homme capable de la protéger elle et ses enfans. Elle l'écoute avec docilité, et quelques jours après, au grand étonnement du patriarche, elle épouse Romain Diogène, et le fait proclamer empereur. Le sort de la guerre fit tomber ce prince entre les mains d'Axan, sultan des Turcs. Il en fut traité avec tous les égards qui peuvent adoucir le malheur. Pendant qu'il signoit avec son généreux vainqueur, une paix aussi avantageuse que s'il eût été libre, Jean Ducas, beaufrère d'*Eudocie*, sur la nouvelle de la captivité de son mari, la chasse du trone, l'enferme dans un monastère, et fait proclamer empereur Michel Ducas, l'aîné des trois fils de l'impératrice. Romain s'oppose, à main armée, à l'usurpation. Il est pris. Jean le fait empoisonner; mais comme le poison agissoit trop lentement, il lui fit crever les yeux d'une façon si cruelle, qu'il en mourut

en p année

Jai pitié les ye jours du c et ses dernie

heure

mérité
Con
très-in
entre
se l'as
tous o
traires
lui su
Turcs
quiéte
assuré
se voy
s'éten
fomen

Gaule

qui l'e

pereu

Comn

par p

rebell

en peu de jours, dans la quatrième année de son règne.

veu em-

ent des

nt la si-

e, et en

éméraire

eur avoit

nt à Eu-

ositaire,

'homme

s enfans.

quelques

ment du

in Dio-

ereur. Le

e prince

es Turcs.

ards qui

Pendant

ux vain-

euse que

s, beau-

lle de la

asse du

stère, et

Ducas,

ice. Ro-

à l'usur-

empoi-

agissoit

les yeux

mourut

Jamais souverain n'excita plus de pitié en mourant. On lui avoit arraché les yeux avec violence; il resta quelques jours ensanglanté, implorant les secours du ciel, maudissant ses ingrats sujets et ses cruels ennemis. Quand il rendit le dernier soupir, ce n'étoit déjà qu'un hideux cadavre; et pourtant ce malheureux empereur avoit des vertus, et méritoit un sort bien d'lérent.

Comme Michel Ducas étoit un prince Michel Dutrès-indolent, toute la puissance resta entre les mains de Jean, son oncle. Il se l'assura par la destitution et l'exil de tous ceux qui pouvoient lui être contraires. Cette manière d'agir arbitraire, lui suscita beaucoup d'ennemis. Les Turcs, qui ne se contentoient plus d'inquiéter les frontières, mais qui s'étoient assurés des points d'appui dans l'empire, se voyoient réclamés par les factions, et s'étendoient à l'aide des troubles qu'ils fomentoient. Un Ruselius, natif des Gaules, remporta sur eux des avantages qui l'enhardirent à se faire déclarer empereur. On envoya contre lui Alexis Comnène, jeune capitaine, déjà fameux par plusieurs victoires. Il étouffa cette rebellion par la captivité de Ruselius,

cas. robg.

find a partition

White Manager THE PRINCIPAL PR

THE HOUSE CAN

dont on n'entendit plus parler. Mais à ce révolté en succédèrent deux autres, Nycephore-Bryenne et Nycephore-Botoniate. Ils causèrent tant d'inquiétude à l'indolent Michel, qu'il aima mieux quitter la couronne, que d'essuyer sans cesse la fatigue de la défendre. Il se dépouilla de la pourpre impériale, prit les ordres, et devint évêque d'Ephèse, après avoir régné six ans et demi.

Nicephore Botoniate. 1077.

all little

自治療

Des deux concurrens, Botoniate resta le maître, par la valeur d'Alexis, qui battit et lui livra son rival. Il le désit encore d'un autre, nommé Basilace. Pendant ces exploits, dans lesquels Alexis étoit aidé par Isaac, son frère, il se passoit une intrigue de cour, qui lui fut plus avantageuse que ses victoires. L'impératrice Marie, semme de Michel, apparemment réputée veuve, par l'ordination de l'évêque d'Ephèse, avoit épousé le Botoniate. De son premier mari Michel, elle avoit un fils qu'elle maria à la fille de Botoniate. Elle découvrit que malgré le double droit de ce jeune prince à la couronne, son époux, entraîné par le conseil de deux favoris, étoit prêt à la faire passer sur la tête d'un joune parent, nommé Synadène. Elle eut recours aux deux Comnène, Alexis et Isaac, pour

sout déce vaill de l' à ter man tête pere resso aux fame soum et de souff sang alla à habit prend et dir trouv

qui v
On
l'emp
semb
dissol
avec
mœu
cides
des n
sœurs

égaux

ix autres, phore-Bonquiétude ma mieux suver sans . Il se dériale, prit d'Ephèse, lemi. niate resta lexis, qui Il le défit Basilace. s lesquels son frère, cour, qui ie ses vic-. femme de tée veuve, d'Ephèse, e son preoit un fils Botoniate. le double couronne, conseil de faire passer

t, nomme

aux deux

aac, pour

er. Mais à

soutenir le droit de son fils. Les favoris découvrirent cette intelligence, et travaillèrent à se défaire de ces protecteurs de l'impératrice; mais ils furent avertis à temps, et afin de rompre toutes les manœuvres, Alexis se trouvant à la tête d'une armée, se fit proclamer empereur. Le Botoniate n'étoit pas sans ressource; mais il aima mieux déférer aux conseils du patriarche Cosmas, fameux par sa piété, qui l'exhorta de se soumettre aux ordres de la Providence, et de quitter plutôt l'empire, que de souffrir que sa capitale fût souillée du sang chrétien. Il ne se fit pas fort presser, alla à la grande église se dépouiller des habits impériaux, et de-là dans un cloître, prendre ceux de moine, après deux ans et dix mois de règne. Ainsi, Marie se trouva veuve d'un évêque et d'un moine qui vivoient encore.

On remarquera que la décadence de l'empire Grec de Constantinople, ressemble beaucoup dans les causes à la dissolution de l'empire des Séleucides, avec la différence qu'y mettent les mœurs et la religion. Chez les Séleucides, les intrigues de cour venoient des mariages contractés entre frères et sœurs, dont les enfans, appuyés de droits égaux, se disputoient la souveraine

puissance qu'ils affoiblissoient. Chez les Grecs, la confusion des mariages suivle des mêmes résultats, c'est-à-dire, de prétentions mêlées, entraîna les mêmes désordres. Dans l'un et dans l'autre empire, la révolution fut préparée par les minorités, l'insluence des semmes, l'inexpérience des jeunes princes, la briéveté des règnes, et l'ébranlement continuel donné au corps de l'état, autant par les assauts des hordes de barbares environnantes, que par leurs perfides alliances. De temps en temps cependant il parut des princes qui soutinrent d'une main puissante l'édifice chancelant, et en retardèrent la chûte.

De ce cahos, comme de celui des Séleucides, naquirent des souverainetés, même des empires, mais beaucoup moins considérables que ceux des successeurs d'Alexandre. Nous citerons rapidement, comme par digression, les empires de Trébisonde et de Nicée. Nous prévenons nos lecteurs que nous anticipons ici sur les temps; car ces deux empires ne s'élevèrent qu'apres la prise de Constantinople par les Latins, en 1204.

des Comnènes. Echappés au fer des tyrans de Constantinople, leurs parens;

l se fo ales C Cappa nom d eous a erain 'égarc resté. es La Persan Nicée, séparé sances de n'av reurs e ll n'y catastr le Gra le quin

David
née, et
ratrice
en tric
avoit p

saires l mieux les fille

ses cap 'empir duré 2

L'em

. Chez les barbares cependant rent d'une celant, et

uverainenais beaue ceux des

e l'empire a fer des rs parens;

l se formèrent un état des parties orienales du Pont, de la Galatie et de la ges suivie Cappadoce. Il ne méritoit pas plus le dire, de mom d'empire que celui de Nicée, dont es mêmes hous allons parler; mais les deux souautre em grains prirent ce titre par émulation à ée par les l'égard l'un de l'autre, et il leur est mes, l'in- Trébisonde, assaillieparles Grecs. , la brie- es Latins, les Turcs, les Sarrasins, les nent con- Persans, sur-tout par les empereurs de at, actant Nicée, tantôt plusieurs ensemble, tantôt séparément, a lutté contre ces puises perfides sances de manière à nous faire regretter de n'avoir sur les exploits de ses empereurs que des indications sans détails. Il n'y a guères de remarquable que la catastrophe. Mahomet II, surnommé celui des de Grand, s'empara de la capitale dans le quinzième siècle, fit charger de fers David Comnène, contre la parole donnée, et le fit mourir; emmena l'impéis citerons ratrice, ses filles et toute la noblesse, gression, en triomphe à Constantinople, qu'il de Nicée. avoit prise, incorpora dans ses janisque nous saires huit cents des Trébisantains des ; car ces mieux faits, distribua les femmes et les filles douées de quelqu'agrément à par les ses capitaines. La capitale prise, tout l'empire se soumit, en 1462, après avoir duré 258 ans.

L'empire de Nicée a été fondé par

Théodore Lascaris, gendre du tyran recont Alexis l'Ange. Echappé au fer de son mis pleau-père, il se sauva en Bithynie, dont pénite les habitans le reçurent avec grande joie, sa fau De la Phrygie, de la Médie, de la Lydie du et de l'Ionie, depuis le Méandre jusqu'au Pont Euxin, il se forma un empire qu'il soutint par sa valeur contre les attaques de son beau-père et de Cette sultan d'Iconium. Il le laissa en mourant au vaillant Jean Ducas, surnomme près l'atace, dont le courage et l'habilet d'in es étendirent encore cet empire presque jusqu'aux portes de Constantinople. Le règne de son successeur, qui ne dura que trois ans, une minorité qui suivit des troubles, des trahisons abrégèrent la durée de ce petit empire, et le plongèrent les Sa au bout de quarante ans, dans le néant turels

Revenons à Alexis Commène. Il s'effect dent corça de raffermir l'empire par ses victoires. Ses actions montrent qu'il étoit dont aussi prudent administrateur, que profie de Rotoniate, seigne que la prompte docilité de Botoniate, seigne des troupes d'Alexis avoient commis ne se dans Constantinople des désordres qui son pavoient beaucoup offensé le clergé et le envoy peuple. Alexis touché de remords ou plus je feignant de l'être, comparut devant le patriarche en habit de pénitent. S'étant patriarche en habit de pénitent. S'étant prouve

1687.

di maralitik

re du tyran reconnu coupable des désordres comreconnu coupable des desordres cominfer de son mis par ses troupes, il demanda une
hynie, dont pénitence proportionnée à l'énormité de
grande joie, sa faute. Le patriarche lui enjoignit à
lui et à tous les complices des désouléandre jusdres, de jeûner, de coucher sur la
brana un em
terre, et de pratiquer plusieurs autres
leur contre austérités, pendant quarante jours.
père et de Cette pénitence fut ponctuellement acleur mourant complie, sur-tout par l'empereur. Mais
surnomme complie, sur-tout par l'empereur. Mais
surnomme complie, sur-tout par l'empereur. surnomme après cet hommage rendu à la religion, et l'habilet il ne se fit point faute des biens de l'é-poire presque glise quand il en eut besoin. Ce ne fut ntinople. Le pas sans éprouver des résistances qui qui ne dun causèrent des troubles.

té qui suivit. Ce prince sut continuellement en dirégèrent le guerre non-seulement contre les Turcs, e plongèrent les Sarrasins, et les autres ennemis naunels de l'empire, mais contre l'Occimène. Il s'el dent qui tomba alors de tout sou poids par ses victure l'Orient, par les fameuses croisades et qu'il étoit dont Alexis soutint la première irruption. Elles furent précédées par celles terrier. Mat de Robert Guiscard, fils de Tancrède, Botoniate, seigneur de Haute-Ville. Ce normand ent commis ne se trouvant pas assez de hien dans ésordres qui son pays, pour sa nombreuse famille, clergé et le envoya ses fils en chercher ailleurs; le remords ou plus jeune d'entre eux, quoiqu'assez ut devant le bien établi dans la Pouille et la Calabre, ent. S'étant irouya, comme son père, n'avoir pas

assez de richesses, et alla aussi en cher ourus cher chez ses voisins. On croit qu'il mands, tendoit pas à moins qu'à l'empire de es sei Constantinople, qu'il comptoit arrache avoit à Alexis; mais il mourut après une pyers, guerre très-ruineuse pour les deux par ar le tis, dans laquelle même Alexis, ne se toient procura des avantages, que par l'adroit u'ils t politique qu'il eut de susciter des diver lexis

sions à son ennemi.

A peine débarrassé de celui-ci, Alexie ouillas se vit attaqué par les Scythes qui enva ent per hirent la Thrace. Il les repoussa d'abord capit par les armes, ensuite par un traité de ue tro paix dont il dicta impérieusement les utre le conditions. Il ne fut pas moins heureus ntre le à plusieurs reprises, contre les Turcs; d'inte mais il eut besoin de toute son habileté ense pour se soutenir contre les croisés. On a le fini taxé sa conduite à leur égard de perfi ne con die. Il se défia d'eux; à la vérité il leur paladie fit des promesses qu'il rétracta, par-làil ns. Il pensa les faire mourir de faim et de dé béral, tresse; mais ils ne venoient pas à son se iration cours, ils n'étoient poussés que par une le de s espèce de frénésie religieuse qu'un prince unis que prudent ne pouvoit approuver. D'ail- uns bie teurs, outre la multitude qui commettoit Les d des désordres infinis, qui pilloit, rava de fur geoit, assamoit, et s'étoit fait chasser ités que de tous les endroits qu'elle avoit par lourans

ssi en cher ourus, et poursuivre comme des briroit qu'il no ands, l'armée étoit commandée par l'empire de les seigneurs et des princes avides. On toit arracher avoit qu'ils quittoient la plupart leurs après une pyers, moins par zèle de religion, que es deux par ar le desir des conquêtes, et qu'ils lexis, ne roient très-disposés à envahir tout ce par l'adroite u'ils trouveroient à leur bienséance. er des diver lexis ne pouvoit-il pas craindre, que ute de trouver ailleurs, ils ne le déni-ci, Alexi ouillassent lui-même, et qu'ils n'euses qui enve ent peut-être le dessein de le chasser de assa d'abord capitale, comme l'expérience ne l'a un traité de ne trop prouvé à ses successeurs? usement les outre les espèces de chicanes ordinaires ins heureu entre les personnes divisées d'opinions les Turcs; d'intérêts Alexis eut une guerre séson habileté euse avec Boëmond, prince croisé. roisés. On a lle finit par un traité qui fut le dernier rd de perfe ne conclut cet empereur. Il mourut de vérité il leur paladie, après un règne de trente-sept cta, par-làil ns. Il étoit reconnoissant, généreux, m et de dé béral, et les auteurs de plusieurs conspas à son se firations qui ont éclaté pendant la duque par une 🌬 de son règne, n'en ont jamais été. u'un prince unis que par l'exil et la confiscation de

ver. D'ail- eurs biens.

commettoit Les derniers momens d'Alexis Com- Jean Comilloit, rava ène furent troublés par ces importufait chasser ités qu'on n'épargne pas assez aux
avoit par ourans. Anne, sa fille, réunie à l'im-

pératrice, sa mère, vouloit faire nommer bit co Bryeme, son époux, mais l'empereu lainte tint bon pour son fils Jean. Ce prince et Dn peu montant sur le trône, eut encore à es son gé suyer les assauts de cette cabale. Il he dus vai dissipa, et ne punit qu'en éloignant de la aleur cour ceux dont la fidélité lui étoit sus res-pro pecte. Il repoussa de ses frontières le n'avo Turcs, les Scythes, les Serviens, le es dis Huns, et se rendit maître du royaum rafine d'Arménie. Lorsqu'il se préparoit suelque d'autres victoires, il mourut pour s'être rit l'ha piqué d'une slèche empoisonnée qu'i somme avoit dans son carquois. Pendant tou mil av son règne, il ne fit mourir personne ns de r ce qui le rendit aussi cher à ses sujets Son f par son humanité, qu'il étoit redou ine, table aux ennemis par son courage pus la t son habileté, et son bonheur dan éleva d toutes ses expéditions, bonheur qu'nement l'accompagna constamment pendamule l'a vingt ans de règne. ire A.L.

Manuel Comnène. 1153

d with

Il préféra pour lui succéder, son fils oit plu cadet Manuel. Celui-ci fit sur-le-champ n honr arrêter son aîné Isaac, mais le relâche ise con sur la promesse exigée de ne se jamais i fils. I prêter à aucune conspiration contre luit le pe Isaac fut contraint de subir cette loi Andro parce qu'il étoit en butte à la colère de reur. I peuple dont il avoit négligé l'amour peu de à s' dant la vie de son père. Les croisés ou l'imp

THE SALE

WHILD LINE

世界的由于政策

THE PARTIES

rational Lineses

CARRIED BY

l'empereur laintes que contre Alexis, son aïeul. De prince et la peut y opposer la même justification. Encore à es la genie étoit très-actif, mais il étoit la vaillant soldat qu'habile général. Sa aleur poussée jusqu'à la témérité fut rès-préjudiciable à son armée. Quand ontières le la vavoit pas de guerres, il s'occupoit es disputes de religion. Il se plaisoit à rafiner, d'où vient qu'il a inventé préparoit quelques hérésies. Avant sa mort, il t pour s'être rit l'habit monastique, le regardant connée qu'il avoit menée pendant trente-huit re personnes ns de règne.

à ses sujet Son fils et successeur Alexis Com-Alexis Cométoit redou ène, n'avoit que douze ans. Il le laissa nene IIe. n courage ous la tutelle desa mère. L'impératrice

n courage pus la tutelle desa mère. L'impératrice nheur dans éleva dans l'amour des plaisirs et l'éloionheur qui nement des affaires, asin d'avoir elle nt pendant alle l'autorité. Elle en rendit déposi-

der, son sile oit plus dans ses bonnes grâces que sur-le-champ n honneur ne le permettoit. La mauis le relâche ise conduite de la mère sit le malheur ne se jamai i sils. Le mépris qu'elle inspiroit renn contre lui le peuple savorable à l'usurpation ir cette loi Andronic, cousin germain du seu emla colère de reur. Il ne trouva presqu'aucun obsl'amour peu cle à s'emparer du président Alexis, s croisés ou l'impératrice et de son sils. Il sit

crever les yeux au premier, salua trèsfroidement la mère, se prosterna devant le jeune empereur avec beaucoup de respect, et entremêla son compliment de passages des livres saints adaptés aux circonstances. Le tyran étoit un hypocrite froidement cruel. Il assistoit, avec une dévotion apparente, aux divins mystères, y participoit avec vénération, et en quittant l'autel, prescrivoit des contra tortures et des assassinats. Non content fut pr d'être tuteur, il se fit déclarer collègue la pop du jeune prince. Ceux qui avoient con-ment tribué à son élévation, ne furent pas hypoc alors plus épargnés que les autres. Il sentin exila ceux qu'il ne put empoisonner dans c L'impératrice, sur des prétextes abso-mens lument destitués de fondement, sut pétant étranglée. Le même soupçon priva de « Seig la vie l'infortuné Alexis, dans la troi impatie sième année de son règne, et la quin Il leur « Pour zième de son âge.

L'usurpateur fit périr sans distinction cassé » tous ceux qu'il crut affectionnés à la fa-puisque mille d'Alexis, ou capables de venger qu'And sa mort. Il ne se passoit presqu'aucun rône; jour qui ne fût marqué par quelque us par cruelle exécution. En peu de temps, la Isaa fleur de la noblesse fut exterminée peuple L'impitoyable tyran se plaignoit cependelle des dant de la sévérité de la loi, qui ne lu relev

perm gens spect l' Ang tion: siner Elles réfugi tyran

permettoit pas de faire grâce à tous les alua trèsgens de mérite. Le peuple se lassa de ces na devant speciacles sanglans. Le danger d'Isaac ucoup de l'Ange, personnage de grande distincmpliment tion qu'Andronic vouloit faire assasdaptés aux sner, excita la pitié de la multitude. un hypo-Elle se rassembla dans l'église où il s'étoit stoit, avec réfugié, et le proclama empereur. Le aux divins tyran voulut se sauver par mer; les vents énération, crivoit des contraires le repoussèrent toujours. Il on content fut pris, amené à Isaac, abandonné à er collègue la populace, qui le tourmenta cruélle voient con- ment pendant trois jours. Si, malgré son furent pas hypocrisie, il conservoit au fond des sautres. Il sentimens de religion, elle lui servit apoisonner, dans cette occasion. Il soutint les tourextes abso mens avec un courage admirable, "rement, fut pétant de temps en temps ces moes! on priva de « Seigneur, ayez pitié de moi » Nulle dans la troi impatience, nulle injure à ses bourreaux. et la quin il leur disoit sans aigreur ces paroles:

«Pourquoi brisez - vons un roseau distinction cassé »? L'ambition est de tout âge; nés à la fa-puisque ce fut à soixante treize ans s de venger qu'Andronic escalada pour ainsi dire le esqu'aucun rône, d'où il fut précipité après deux ar quelque ins par cette mort cruelle.

e temps, la Isane & Ange gagne l'affection du Isanc l'Ange. exterminée peuple par sa douceur et sa modération, noit cepen elle des grands; en rappelant les bannis, , qui ne lu de relevant plusieurs familles illustres

Tom. 5.

SUNDIEN

Salatan Salatan

of Shapeards

SHIME i department

EMETER BUTTON

t toyell com

Re on Andreas

déchues de leur ancienne splendeur. Il trouva la récompense de ses bienfaits dans l'attachement que lui montrèrent ses sujets contre Branas, un de ses généraux révoltes. Il vint jusqu'à Constantinople, qu'il assiégea. L'empereur, qui n'étoit pas guerrier, mais qui étoit trèsdévot, se recommandoit aux prières des moines, fit placer en grande cérémonie l'image de la Vierge au haut des murs; et plein de confiance dans ces précautions, restoit tranquillement dans son palais. Conrad, marquis de Montferrat, un chef de croisés, lui fit sentir que ces mesures ne suffisoient pas. Il se mit à la tête des habitans, repoussa et tua Branas de sa main. Isaac avoit le vice des ames foibles, qui est de croire se débarrasser par des subterfuges. Il se flatta d'anjuser ainsi l'empereur d'Allemagne, Frédéric Barberousse, qui menoit une puissante armée au secous des croisés. Mais Barberousse prit de force les vivres et autres choses nécessaires promises par les Grees. Isaac essuya encore d'autres échecs de la part des ennemis de l'empire, sur tout de Scythes. See malheurs donnérent occasion à Alexis l'Ange, son frère, de le représenter comme incapable et de le détrôner au bout de dix ans. Il le jeu See 1 7

dar tice vue

hor son se i pris fils, emp trou pon l'em étan se sa trou d'oce alors porte parti contr l'aveu somn Ils vo gent. le tyra ses tre pied d parti, ouvre

sceptr

Walls.

11111

是批判時對於學

CHEST!

SHIP SHEET

Canada Start a

**通知用,用种** 

PAPERNAMENT

perillikanpp

ndeur. Il bienfaits ontrèrent de ses gé-Constanereur, qui étoit trèsrières des cérémonie des murs; es, précaut dans son Iontferrat. tir que ces Il se mit à assa et lua voit le vice le croire se fuges. Il se eur d'Allese, qui meau secours sse prit de oses néces s. Isaac es. s de la part

urstout des

rent occa-

frère, de le

le, et de le

ns. II.le. jeu Cosmin dans une prison, et ajouta à son injustice, la cruauté de le faire priver de la vue.

Cette barbarie étoit d'autant plus horrible, qu'Isaac avoit toujours traité son frère avec amitié. Sans doute celui-ci se repentit; if fit sortir l'aveugle de sa prison, et ap pela à la cour Alexis, son fils, âgé d'env a douze ans. L'ancien empereur, malgré son aveuglement, trouva moyen d'entretenir une correspondance avec sa fille Irène, femme de l'empereur d'Allemagne. Les mesures étant à peu près prises, le jeune Alexis se sauve de la cour de son oncle, va trouver sa sœur, soulève les princes d'occident. Les Vénitiens, qui étoient alors très-puissans, s'engagent à transporter les troupes, dont la plus grande partie étoit composée de Français, et à contribuer eux-mêmes à replacer Alexis l'aveugle sur le trône, moyennant une somme qui sera payée après l'événement. Ils vont droit à Constantinople, l'assiègent. Se voyant au moment d'être pris, le tyran, avec les ornemens impériaux et ses trésors, se sauve en Thrace, jusqu'au pied du mont Hémus. Aussitôt qu'il est parti, les habitans de Constantinople ouvrent leurs portes, et rendent le sceptre à l'aveugle, trois ans après qu'il l'avoit perdu; mais il survécut peu à son rétablissement.

Alexis Murtzulphe.

P.A.L.

**电影**排制

Ved.

The sales

BANK S

CASIFIE

HARRY !

A. Independent

Alexis, son fils, en jouit encore moins. Pour payer les sommes dues aux Français et aux Vénitiens, il fut obligé d'accabler ses sujets de taxes : ce qui, joint à l'amitié et à l'estime qu'il témoignoit hautement pour ses libérateurs, excita un mécontentement général parmi son peuple, ennemi juré des Latins. Cette disposition engagea Jean Ducas, surnommé Murtzulphe, à cause de l'épaisseur de ses sourcils, à tenter d'usurper l'autorité souveraine. Pour y parvenir, l'artificieux Murtzulphe prévient le jeune empereur contre les Latins qu'il avoit jusqu'alors chéris. De petites aigreurs, fomentées avec soin, naissent des hostilités. Murtzulphe ménage un accommodement, et va jusqu'à prier les Latins d'entrer dans Constantinople, afin de soustraire Alexis à la fureur du peuple, qui, disoit-il, s'étoit révolté. D'un autre côté, il publie que l'empereur a vendu la ville aux Latins qui s'avancent pour s'en emparer. Pendant le tumulte qu'excite cette nouvelle, Murtzulphe entre dans la chambre de l'infortuné Alexis, et l'étrangle de ses propres mains. Il se vante lui-même au peuple de cette action, comme d'un

sei fai

se. plu mie tou les 5011 mé para tint grai mai tins proc des des saint cord vie a un j effusi d'app parta méri rable

pend

beau

; period

UNG HER BURGER

**8日本部村中華** 

. Perrilland

it peu à

t encore dues aux at obligé : ce qui, qu'il tés libéraent généjuré des gea Jean ie, à cause à tenter e. Pour y *lphe* prée les Lanéris. De vec soin, lphe méva jusqu'à Constanlexis à la il, s'étoit ublie que ux Latins arer. Pennouvelle, ambre de gle de ses ui-même mme d'un service rendu à la liberté publique, et se

fait proclamer empereur.

Les Latins indignés assiégent l'usurpateur dans la ville. Comme il ne manquoit ni de valeur, ni d'expérience, il se défendit courageusement. Il y eut plusieurs assauts. Les Français les premiers arborèrent leur étendard sur une tour. Les Vénitiens parurent aussi sur les murailles. Trois portes tombérent sous les efforts des béliers, et toute l'armée entra le soir en bataille. Elle s'empara des postes les plus prochains, et se tint sur ses gardes, comptant avoir un grand combat à livrer le lendemain; mais à son grand étonnement, les Latins, à la pointe du jour, aperçurent des processions de supplians, qui arrivoient des différens quartiers de la ville, avec des croix, des bannières, des images de saints et des reliques, criant miséricorde. Les vainqueurs accordèrent la vie aux habitans. Les chess permirent un jour de pillage, sans violence ni effusion de sang, avec la condition d'apporter tout en commun, afin de partager le butin suivant le rang et le mérite. La masse ne fut pas considérable, parce qu'on avoit eu le temps pendant la nuit de cacher et de sauver beaucoup de choses, et que les soldats,

malgré les défenses, mirent à part, pour bsoh eux, beaucoup d'effets de grand prix. pu à Le butin en général, sans compter les nro statues et les tableaux, monta à une Mont somme incroyable. A la faveur d'un petit vaisseau, Murtzulphe se sauva avec Euphrosine, semme de Pusurpateur Alexis l'Ange, et sa fille Eudocie, pour laquelle il avoit quitté sa femme légitime. Sans doute, par cette alliance, il comptoit se ménager un droit à l'empire des prétentions de son beau-père, réfugié au pied du mont Hémus. Cette grande révolution arriva huit soixante-quatorze ans après que le siége impérial eut été transféré de Rome à Constantinople.

## CONSTANTINOPLE LATINE.

Laudouin. 1204.

L'empire latin de Constantinople doit être regardé comme fixé dans la ville, et circonscrit par ane enceinte plus on moins étendue, selon les succès et les revers des princes Grecs, Turcs, Bulgarcs, Latins même, qui la pressoient de toute part. Baudouin, comte de Flandre, fut nommé empereur. On lui donna la Thrace, et une autorité

ponès pont. yran après du tr ous qu'au peren enfin fils di des P Galat form ces sc cèren contr lugiti Thra Jean tailla reur des c

en T

il tra

il le

capi

CONSTANTINOPLE LATINE.

huit cent que le siége de Rome

ATINE.

inople doit la ville, et e plus on ccès et les arcs, Bulpressoient comte de ereur. On e autorité

à part, pour bsolue sur les provinces grecques prises grand prix pu à prendre. La Thessalie fut érigée compter les en royaume pour Boniface, marquis de nonta à une dontferrat. Les Vénitiens obtinrent les faveur d'un les de l'Archipel, une partie du Péloe sauva avec ponèse, et plusieurs villes sur l'Hélesl'usurpateur pont. Théodore Lascaris, gendre du gran Alexis l'Ange, reçu en Bithynie é sa semme après que son beau-père eut été chassé te alliance, du trône, s'étoit mis en possession de roit à l'em- tous les pays, depuis le Méandre jusbeau-père, qu'au pont Euxin. Il prit le titre d'emmus. Cette pereur, et fixa sa résidence à Nicée : enfin David et Alexis Comnène, petitfils du tyran Andronic, s'emparèrent des parties orientales du Pont, de la Galatie et de la Cappadoce, dont ils sormerent l'empire de Trébisonde. Tous ces souverains à peine établis, commencèrent à s'agiter et à combattre les uns contre les autres. Baudouin attaqua les fugitifs de Constantinople réfugiés en Thrace. Ils appelèrent à leur secours Jean, roi de Bulgarie. Ce monarque tailla en pièces les troupes de l'empereur, et le fit prisonnier. On peut juger des cruautés que les Bulgares exercèrent en Thrace, par la barbarie avec laquelle il traita lui-mêmel'infortuné Baudouin. il le sit traîner chargé de sers dans sa capitale. Après l'avoir fait mutiler des

Mark !

STREET, STREET

11 14 A

**海京村田 5年日** 

PRANTOMATOR

BEVERE LINES

pieds et des mains, on l'exposa dans un l'Ire désert aux bêtes féroces et aux oiseau Robe de proie. Il vécut trois jours dans a cruel tourment.

en a

<u>զա</u> բ

Henri, 1208. -

Henri, son frère, lui succéda. Il en voir à combattre Théodore Lascaris , que et el avoit pensé être supplanté par son beau défen père Alexis l'Ange. Son gendre le vain nople quit, et le confina dans un monastère, of atisf il mourut. Après une sanglante guerre lore Théodore reconnut l'empereur Henri reve qui se contenta de sa soumission, e On tourna ses armes contre les Bulgares etéda contre Michel et Théodore l'Ange, que le s'étoient donnés la dénomination de céle despotes de l'Etolie et de l'Epire, et et té ro exerçoient le pouvoir. Henri ne pu étoi attacher ce pays à son empire. Il mouru écut après un règne de onze ans. ssure

Pierre et Robert. 1217.

AL STREET

Il eut pour successeur Pierre, comteune d'Auxerre, son beau-frère, qui sut assas ès de siné par ordre de Théodore, princarties d'Epire, lorsqu'il étoit sur ses terres ui lui où le despote lui avoit permis de passer e Mi Philippe, son fils aîné, ne voulut poine ch d'un trône exposé à tant d'orages: mai licée, Robert, son cadet, ne le dédaigna pas. Da vill son temps mourut Théodore Lascaris ouin empereur de Nicée. Comme son fil ignité étoit en bas âge, il laissa ses états tin, Jean Ducas, surnommé Vatace, mai se re

100112

MOTION

W. IN

2 E PHILIPAPE

with the same AND THE BYG

Bakalilang at

File that the tell

Pasparanel

Freehold County

aux oiseau Robert, saisit l'occasion de l'inquiéter, ars dans de nappuyant deux oncles de ce prince

qui prétendoient à l'empire. Mais après ccéda. Il en voir repoussé Robert, Vatace réduisit ar son beau-désensive. L'empereur de Constantindre le vain nople sie régna que neuf ans. Il eut la onastère, ou atisfaction de prendre le despote Théo-

ante guerre lore, l'ennemi de son père. Il lui fit reur Henri rever les yeux.
umission, el On ne sait si Baudouin qui lui suc-Baudouin II Bulgares e éda étoit son frère ou son fils. Il n'avoit e l'Ange, que huit ans. On lui donna pour tuteur

mination de célèbre Jean de Brienne, qui avoit Epire, et en té roi de Jérusalem. Malheureusement lenri ne pul étoit âgé de quatre-vingts ans : il en

re. Il mouru écut encore neuf, temps suffisant pour

ssurer l'état de son pupille. Mais le ierre, comteune prince ne sut pas profiter du sucqui fut assas es de son tuteur. Il perdit parties par lore, prince arties son empire, et enfin sa capitale, r ses terres ui lui fut enlevée par un des généraux nis de passer e Michel Paléologue, qui lui-même, voulut pointe chef des troupes de l'empire de orages : mai licée, étoit parvenu à usurper le trône. aigna pas. De a ville fut surprise. L'empereur Bau-re Lascaris ouin ayant quitté les marques de sa me son fil ignité, gagna la mer avec le patriarche a ses états din, et un petit nombre de ses emis. Vatace, mai se retira à Venise, laissant les Grecs

CONSTANTINOPLE LATINE.

maitres de Constantinople, que les prop Latins avoient possédée soixante ans. ne f L'empire latin commença par un Bau- mett douin, et finit par un empereur du desir même nom.

## EMPIRE GREC.

léologue. 1251.

Michel Paléologue, après plusieurs des d Michel Pavicissitudes, obligé de fuir de la cour de qu'il Vatace, rappelé, élevé aux plus hautes une n dignités de l'empire grec de Nicée, et cinqu nommé tuteur d'un prince âgé de neuf de règ ans, agit d'abord sous le nom du jeune Le conpereur; mais quand il se vit bien fut de établi, il fit inhumainement priver de en ann la vue son pupille, sous prétexte de ne l'union point laisser de compétiteur cause de Comn trouble, dans une ville qui lui apparte des so noit à titre de conquête. Michel sa frère, conduisit avec beaucoup de politiquequ'il à l'égard des Latins. Dans les privilége rmée qu'il leur accorda pour les retenir, il aquoi eut principalement égard au commerce avanta qu'il voulut faire fleurir dans sa capitale mière où les Génois, les Vénitiens et les Pisan mais s étoient fort puissans. Il accorda au dronic premiers un des plus beaux quartiers admis avec le droit de se gouverner par leur le dro

méco nût ] s'irrit

tenta l'églis de C

C.

, que les propres lois. Les Vénitiens et les Pisans xante ans. ne surent pas moins savorisés. Pour r un Bau- mettre le sceau à la concorde, qu'il pereur du desiroit établir entre tous ses sujets, il tenta la réunion de l'église grecque à l'église latine. Le patriarche et le clergé de Constantinople ne purent vo mécontentement que l'empereur nût la suprématie du pape. A s'irrita de la résistance, et la punit par

ès plusieurs des dépositions et des exils. Le chagrin e la cour de qu'il ressentit de ces troubles lui causa plus hautes une maladie, dont il mourut à l'âge de e Nicée, et cinquante-huit ans, après vingt-quatre âgé de neuf de règne.

om du jeune Le premier soin d'Andronic, son fils, Andronio Paléologue. se vit bien fut de se concilier l'affection du clergé; t priver de en annulant tout ce qui s'étoit sait pour t priver de l'union des églises grecque et latine, ir cause de Comme il étoit fort ombrageux, il prit lui apparte des soupçons contre Constantin, son Michel se rère, et contre les meilleurs capitaines, le politique qu'il écarta du commandement de ses es privilége rmées; de sorte que les Turcs qui l'ats retenir, i aquoient sans cesse, obtinrent de grands commerce avantages. Sous son regne, pour la pres sa capitale mère fois, ils mirent le pied en Europe, et les Pisan mais sans y former d'établissemens. Anaccorda au dronic ne se fiant pas à ses sujets , avoit x quartiers admis dans ses armées de grands corps er par leur de troupes auxiliaires, Messagètes et

1285.

, prettall

. JESTINO 0.1/20/VO THE SECTION

**CHAPTER** 

17911161676 STATE OF STREET Cellana te de

A. PAS PERSONAL PROPERTY.

TOTAL DIVINISH in takatap patentah

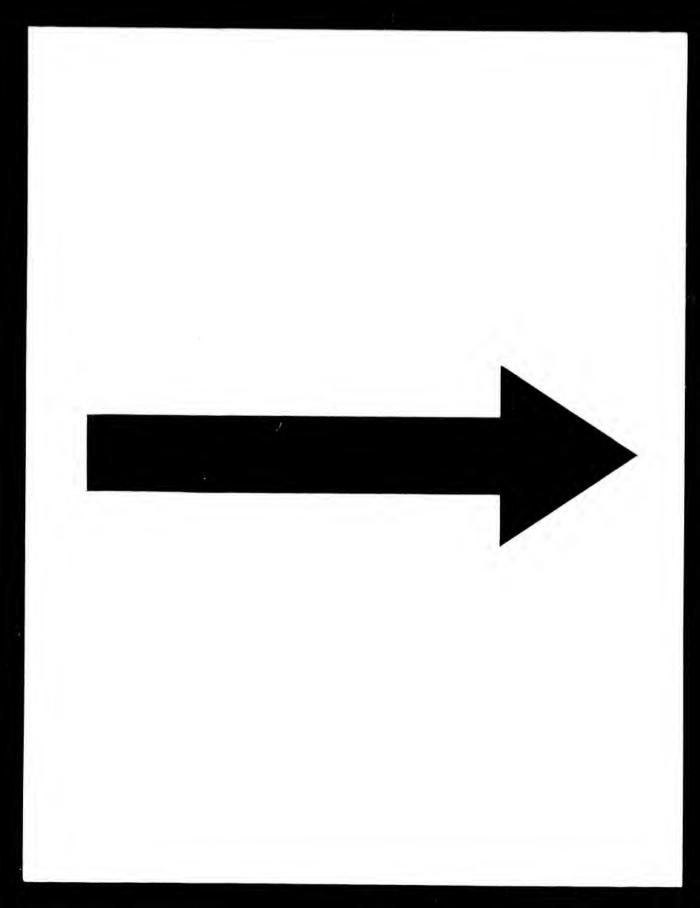



## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

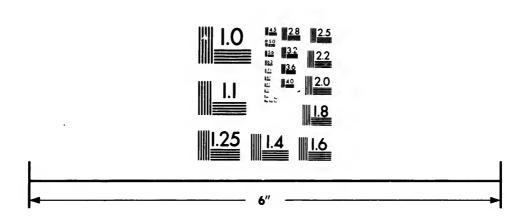

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

i

vil

il

Ja

tu

Oi

m

in

qu

pi

aiş

aïe

se

et

gu

ass

me

por

An

ave

app

pire

soit

dan

l'ha!

Catalans qui en faisoient la plus grande force. Ces étrangers firent souvent dans les provinces plus de ravages que les ennemis. Les peuples murinurèrent. Se voyant pillés, ils se joignirent aux pillards, et le malheureux empire, qui commençoit à se rétablir sous Michel, retomba dans la confusion sous Andronic.

malleut, les dernières années de son règne, des chagrins cuisans, causes par un de ses petits-fils, nommé comme lui Andronic. Il étoit né de son fils Michel, prince doux o que son père s'associa Michel eut deux fils, Andronic, don nous parlons, et Manuel. Il paroît que le premier avoit de l'esprit, des manière aimables qui plaisoient beaucoup à son grand-père; mais il étoit libertin et ma entouré. Livré à la passion des femmes il soupconna que sa maîtresse favorit avoit un amant qu'elle lui préféroit, e chargea un soir des assassins de veille son appartement, et de uer celui qu viendroit la voir. Le malheur voulut qu Manuel vint ce soir; peu accompagne visiter son frère. Ne le connoissant pas les gens apostés se jetèrent sur lui, « l'accablèrent de coups, dont il mourn Cet accident causa à Michel, leur père, un chagrin qui abrégea ses jours; mas

ENIST

**海瓜村和油村本村** 

olus grande uvent dans ges que les urerent. Se or auxopilmpire, qui us Michel, sous An-

nées de son , eauses par é comme lui fils Michel, ère s'associal tronic, don H paroit que des manières aucoupià son bertin et mal des femmes resse favorite préféroit;e ns de veille uer celui qu urvoulatque accompagné noissant pas, nt sur luit e nt il mourut s jours; mais

il ne diminua point l'amitié du grandpère pour Andronic.

La mauvaise compagnie avoit perverti entièrement ce jeune prince. Mais il se corrigea, disent tous les historiens, et depuis la funeste mort de son frère, il renonça à une partie de ses plaisirs. Jamais sujet ne fut place dans une situation plus délicate et plus critique. L'amour du peuple le porta sur le trône, où il s'assit à côté de son aïeul; mais malgré la sagesse de sa conduite, ses intentions furent suspectées. Il est vrai que de tous les côtés on tendoit des pièges au jeune prince; des factieux aigrissoient contre lui le cœur de son aïeul, qui voulut le faire périr. Andronic se comporta avec beaucoup de douceur et de déférence avec un ennemi. La guerre faite jusqu'alors entre eux avec assez de modération ; s'anima plus vivement. Constantinople surprise tomba au pouvoir du jeune Andronic, et le vieux Andronic avec elle Il traita son aïeul avec beaucoup d'égards, lui laissa son appartement et les honneurs de l'empire, mais sans autorité. Soit de gré, soit de force, le vieil empereur se retira dans un cloître, où il porta deux ans el, leur père l'habit monastique, et mourut dans sa soixante-douxième année, après quarante-neuf de règne

Andronic, le jeune. 1332.

Durant les querelles survenues entre le grand-père et le petit-fils, les Turcs firent des progrès en Asie, s'emparèrent de beaucoup de places où ils se maintinrent, et se disposèrent de manière, qu'ils n'avoient plus que le Bosphore à passer; pour cerner Constantinople Andronic leur résista en vain, ils lui imposèrent de dures lois, par lesquelles ils conservèrent tout ce qu'ils avoient pris, et promirent de le laisser jouir en paix de ce qu'ils ne lui enlevoient pass Mais ils furent pen fideles à leur parole, et ne cessèrent de l'inquiéter pendant neuf années qu'il régna seul. Il mourut à quarante-cinquans: 1 90,65 au

po fa

gu fu

sa

me

Vic

ce

Co

ent

fut

con

rec

aur

pen

arri

roit

men

à so

Com

assis

que

inte

mêle dalis

Jean Paléologue et Cantacuzene.

1341.

Andronic laissa deux file, Jean et Manuel. L'aîné n'avoit que neuf ans. Les états lui donnèrent pour tuteur, et nommèrent protecteur de l'empire pendant sa minorité, Jean Cantacuzène, son parent, qui avoit eu la confiance d'Andronic. Ce choix déplut au patriarche, qui prétendoit lui-même à la tutelle. Il se fit appuyer par l'impératrice, en lui persuadant que Cantacuzène avoit dessein de se faire déclarer empereur. Cette calomnie fut précisément ce qui

MANAGE

galley.

**海**电机阻

THE PROPERTY

an house which

Sec Charles

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

WATER STATE OF

STATE CHANGE

rès qua-

nes entre
les Turcs
les Turcs
les mainmanière,
osphore à
antinople
in, ils lui
lesquelles
ils avoient
er jouir en
voient pass
eur parole,
er pendant
Il mourut

Jean et e neuf ans.
retuieur, et empire penntacuzène;
taconfiance
nlut au pai-même à la
impératrice,
scuzène avoit
rempereur,
ment ce qui

le conduisit au trône auquel il ne pensoit pas, parce qu'on arma contre lui, qu'on le déclara ennemi de la patrie, qu'on le proscrivit, et que pour se désendre, il fut obligé de prendre la pourpre. Ce prince, dont on ne peut faire trop d'éloges, se trouva forcé à la guerre. Les efforts qu'il sit pour la paix furent rejetés. On maltraita avec barbarie sa mère et tous ses parens. On tenta même de l'empoisonner; mais après des victoires qui lui soumirent presque tout ce que les Grecs possédoient au-dela de Constantinople, la ville même tomba entre ses mains. L'intrigant patriarche fut déposé et exilé. Par le traité qui sut conclu, on statua que Cantacuzene, reconnu collègue du jeune empereur, auroit seul l'administration des affaires pendant dix ans; qu'après cela, Jean, arrivé alors à vingt-cinq ans, partageroit l'autorité. L'ancien protecteur cimenta ces conditions, en faisant épouser à son pupille, Irène, sa fille, que l'on conronna impératrice.

Cantacuzène avoit été puissamment assisté par les Turcs. Il ne put en conséquence se dispenser de vivre en bonne intelligence avec eux. Le clergé qui se mêloit trop des affaires d'état en fut scandalisé. Ils décrièrent cette liaison, et

av

s'as

 $d_{i}$ 

un

hor

ur

ens

mir

Pen

ass

e s

loni

ni 1

epti

eur

ance

uan

pre

M

aliénèrent peu à peu de Cantacuzène l'affection de la multitude. Cependant il gouvernoit avec tant d'équité et de modération, que ses ennemis, même les plus déclarés, n'ont jamais rien pu produire à sa charge. Quand le temps fut arrivé de laisser au jeune empereur sa part de l'autorité, il la lui remit de bonne foi. Des factieux persuadèrent à Jean Paléologue que Cantacuzène vouloit le renfermer dans un monastère. Cette calomnie excita entre les deux princes une défiance qui aboutit à une guerre déclarée. Cantacuzène en eut tous les avantages, et afin de faire voir l'injustice des soupçons répandus contre lui, et de couper court à toute guerre civile, il se retira volontairement dans un couvent, et prit l'habit monastique.

Les Turcs avoient envahi presque ecretout l'empire. Enfin, ils s'étoient éta-ur le blis en Europe, et ils s'y soutenoient dans oup des forts déjà peu éloignés de Constantie tinople, qu'ils menaçoient visiblement hrac Il auroit fallu une grande union entre le premiers des Grecs pour résister à de cou ennemis si puissans; et la discorde ré ent gnoit partout, principalement dans le ente famille impériale. Andronic, fils aîné domp Jean Paléologue, se révolta contre sountin prince. Il fut pris, et privé de la vu oit.

ntacuzène Cependant nité et de , même les en pu protemps fut npereur sa it de bonne ent à Jean ne vouloit stère. Cette ux princes, une guerre eut tous les voir l'injuscontre lui uerre civile, lans un cou-

ique.

avec son fils, en bas âge. L'empereur s'associa Manuel, son second fils. Andronic, par un retour dont on a déjà vu un exemple dans un empereur du même nom, quoiqu'aveugle, usurpa le trône sur son père et son frère, le leur rendit ensuite, et se contenta d'une petite principauté, où il alla vivre tranquille. Pendant ce temps, son père, traité en rassal par Bajazet, empereur des Turcs, e soumit à un tribut humiliant, et lonna en ôtage Manuel, le seul fils qui ni restoit. Il mourut dans la trenteentième année d'un règne qui ne fut eureux que quand il partageoit la puisance avec Cantacuzène.

Manuel étoit à la cour du sultan Jean, 1392. uand on lui apprit la mort de son père. prend ses mesures dans le plus grand ahi presque ecret, trompe ses surveillans, et arrive étoient éta-ur les terres de l'empire avant que les tenoient dans joupes envoyées après lui ne puissent de Constan- atteindre. Bajazet, irrité, ravage la visiblement hrace, et investit la ville impériale par nion entre les rre et par mer. Manuel invoque le résister à des cours des princes d'occident, qui amèdiscorde résent contre Bajazet une armée de cent ment dans le ente mille hommes. Le sultan la défait ic, fils aîne de pmplètement, et revient devant Conslta contre sor ntinople. En même temps qu'il l'assié-ivé de la vue oit, il faisoit un traité secret avec

MANA

IIII MA HANGE

於村田田田田 MITHERAL

ALEN DE MANAGEMENT CHARME

Jean, fils d'Andronic l'aveugle, qui re-vendiquoit l'empire comme appartenant esta à son père, fils aîné de Jean Paléologue hort Par cet accord, Bajazet s'engageoit nnée rendre l'empire à Jean, à condition qu'i en transporteroit le siège dans le Pélo e so 11 1 ponèse, dont le sultan lui laissoit e ous garantissoit la possession, ainsi qu'à se prin descendans. En conséquence de ce traité voien Bajazet déclare aux habitans qu'il le Baja vera le siège s'ils veulent reconnoître it l Jean pour empereur. Manuel se sacrific omn pour ses sujets, et consent d'abdiquer ame pourvu simplement qu'on lui permeu u'il c d'emmener sa femme et ses enfans of rivé il voudra. Jean accorde tout. L'emprois, pereur dépossédé se retire à Venise slèbre Quand il fut question de remplir leuses principale condition du traité fait avec ur g le sultan, c'est-à-dire; de lui livre aité Constantinople, les habitans resusèrend de s absolument d'y consentir. Heureuse uses, ment pour eux, Bajazet sut attaqué par ne lu Tamerlan, qui le sit prisonnier. A cetten ég nouvelle, Manuel revient, et est requirom avec acclamation. Jean, devenu odieu rinces par sa complaisance pour les Tures, su laque relégué dans l'île de Lesbos. Manuel, nce de profitant du désordre que la victoire not de Tamerlan et la captivité du sultan rec ha avoient mis dans les affaires des Turcs linère

polist.

AND MAKE

gle, qui resur reprit plusieurs provinces, dont il appartename esta possesseur tranquille jusqu'à sa Paléologue, nort, arrivée à la soixante-quinzième engageoit à nnée de son âge, et la trente-septième

ndition qu'il e son règne.

ans le Pélo. Il laissa deux fils, Jean et Constantin. Jean Paléoil laissoit et ous le règne du premier, les Turcs logue. 1424.
insi qu'à se prirent toutes les provinces qu'ils
e de ce traité voient perdues après les malheurs de
ans qu'il le Bajazet. Amurath, leur empereur, reconnoître pit le siège devant Constantinople del se sacrific domme Bajazet avoit été forcé par d'abdiquer l'amerlan d'abandonner une conquête ui permette u'il croyoit sûre, Amurath en fut aussi es enfans of rivé par Jean Huinade, brave hontout. L'empois, dont les exploits ont rendu le nom le à Venisse élèbre. Malgré les diversions avanta-le remplir le suses de ce grand capitaine, l'empe-aité fait avec sur grec fut obligé de conclure un de lui livre aité humiliant avec l'empereur turc, ns refusèrent de se soumettre à des conditions hon-Heureuse uses. Le chagrin qu'il en eut, les peines t attaqué pa ne lui occasionnèrent les troubles de nier. A cette n église, qu'il avoit voulu réunir à cet est reça romaine, afin de tirer des secours des evenu odien rinces latins, la mort de l'impératrice s Tures, su laquelle il étoit très-attaché, l'insos. Manuel, nee d'Amurath, qui formoit toujours la victoire nouvelles prétentions et le traitoit é du sultan vec hauteur, toutes ces causes réunies des Turcs, inèrent sa santé. Il succomba sous le

poids de ses malheurs, la vingt-septièm année de son règne, et laissa à son frèn Constantin l'empire, presque borné au murs de Constantinople.

Constantin. 1448.

Deux ans après que Constantin fi monté sur le trône, Mahomet secon remplaça Amurath. Il affecta de la bien veillance à l'égard de l'empereur grec des autres princes chrétiens qui avois noient ses états. On crut ses démonstra tions d'autant plus sincères, qu'il éta né d'une mère chrétienne. Mais depui long-temps le parti étoit pris dans conseil des sultans, de s'emparer d Constantinople. Entre autres prépara tifs, Mahomet fit bâtir sur le Bosphore en Europe et en Asie, deux forts qu commandoient le détroit et bloquoier la capitale de l'empereur grec. Li plaintes qu'il fit de ces entreprises hos tiles étant inutiles, Constantin s'appli qua à pourvoir la ville de vivres, à ren plir les magasins, et sollicita par se ambassadeurs les princes d'occident d l'aider à conjurer l'orage qui menaçoits capitale; mais les princes chrétiens, tro occupés chez eux de leurs dissention domestiques, ne lui donnèrent aucu secours. Un seul aventurier génois, it sou nommé Jean Justinien, lui amena mue la nombre assez considérable de volon en fu

aires t de con Cel

ant l oma en i ant l

que ssaut réver ultan

econi n trib Je d ver i

info répar ation

obles paler reli

se re inist s rev mar

érille Lat

GIST NA

OF LEWIS BOY

ngt-septièm a à son frèn ae borné au

nstantin fu met secon ta de la bien ereur grec s qui avois s démonstra s, qu'il étoi Mais depui pris dans res prépara le Bosphore eux forts qu t bloquoien r grec. Le reprises hos untin s'apple ivres, à ren icita par se l'occident de i menaçoits rétiens, tro s dissentions èrent aucui

kires. En considération de son habileté t de sa bravoure, Constantin lui donna commandement de toutes ses forces. Celles de Mahomet, en arrivant deant la ville étoient de trois cent mille ommes qu'il commandoit lui-même. en augmenta encore le nombre penant le siége, qui, après beaucoup d'atques particulières, fut terminé par un saut général. Constantin ne put le révenir par toutes les offres qu'il fit au ultan, même par la proposition de se connoître son vassal, et de lui payer ntribut. Mahomet demandoit la ville. Je dois, répondit Constantin, ou sauver ma capitale ou tomber avec elle ». infortuné prince tint parole. Il se répara au dernier assaut par la particiation aux saints mystères, harangua la, oblesse et le peuple, les exhorta à sipaler leur courage pour la défense de religion et de l'empire. De l'église, se rendit au palais, prit congé de ses inistres; comme s'il n'eût jamais dû s revoir, assigna à chacun son poste, marcha au sien, qui étoit le plus érilleux.

èrent aucui L'attaque fut terrible, et la défense ier génois, it soutenue avec intrépidité. Pendant ui amena u le la fortune balançoit encore, Justien de volon les fut blessé. On dit qu'à la vue de

son sang, son courage s'évanouit. Il es certain qu'il quitta son poste, et se fa transporter à Galata, où assure-t-on, i mourut de honte. Ferme dans le sien l'empereur vit tomber autour de lui les Paléologues, les Comnènes, le A Cantacuzènes. Il n'étoit plus entour inter que d'ennemis. « Quoi, s'écria-t-il dou de le « loureusement, la mort n'a pas épargues que « un seul chrétien qui puisse m'arrache eurs « la vie »? Comme il disoit ces mots hage un Turc qui ne le connoissoit pas, la séléb porte un coup au visage. Un autre la somm en porte un second. Il tombe et ineme expire dans la quarante-neuvième anni politic de son âge, et la dixième de son règnique Modèle digne d'être proposé aux principolfe, malheureux, pour lesquels il est plus endr honorable de mourir à la tête de ceu alle e qui les désendent, que de leur survivir des di Mahomet admirant son courage, or the donna qu'on lui rendît les honnem quittes funèbres dus à un empereur. Il abai ice d donna la ville au pillage, comme l'avoit promis à ses soldats. Ainsi sin vant sous un Constantin, l'an quatorze ce u'elle cinquante-trois, l'empire établi à Con de de tantinople, par un autre Constanti ni pet onze cent vingt-trois ans auparavant. es ph - 1 1 to proper to the state of remie

rande

MINES. 20112 101110 GRIEF 151 DW

HELD STA 中有山地名第2章 Sall Agent SI PHOTPHY AND PROPERTY. OF HEALTHON

PARTITION OF THE PARTIES OF THE PART

STATISTICS OF RESIDENCE IN

nouit. Il es te, et se fi ure-t-on, lans le sien our de lui

~~~

10 10 1

## CARTHAGINOIS.

nnènes, le Après avoir conduit les Romains sans Carthage, en lus entour interruption jusqu'au dernier période Afrique, encria-t-il dou de leur grandeur, il convient de dire de Tusca, la pas épargnées que sont devenus les Carthaginois, Méditerrae m'arracha eurs plus fameux antagonistes. Car-ramotes, et it ces mou la lage, émule et rivale de Rome, si la Lybie inoit pas, le sélèbre à ce seul titre, est eucore re-térieure. Un autre le commandable par ses lois, son gouver-tombe et le pement, son commerce, ses institutions avième anné politiques, militaires, civiles et relile son règni lieuses. Elle étoit située au fond d'un éaux prince colfe, dans une presqu'île, près de sil est plus ancienne que Rome; les leur survivit uns disent de trente, les autres de cent courage, or plus d'années. Didon, forcée de es honnem uitter Tyr, et de se soustraire à l'avasur. Il abandice de Pygmalion, son frère; est s. Ainsi fin vant Jésus-Christ. Cependant il paroît matorze ce m'elle y trouva des habitans que l'avantabli à Consege de la position y avoit fixés, mais Constanti in petit nombre. Et c'est à elle et à uparavant es Phépiciens que cette ville doit les remiers fondemens qui annonçoientsa randeun future assoriq ik Visor ar a 11.

Description.

Par des accroissemens successifs, Carthage devint une de plus belles et plus fortes villes du monde. Dans son état de splendeur, elle étoit garnie d'un triple mur, flanqué de grosses tours, Dans les intervalles d'une muraille l'autre, se trouvoient sous des arcades, des écuries assez grandes pour contenir trois cents éléphans et quatre mille che vaux, avec tout ce qui étoit nécessaire à leur entretien et à leur nourriture, outre des casernes pour vingt mille fan tassins. Deux ports séparés étoient destines, l'un au commerce, l'autre au vaisseaux de guerre qui pouvoient s' tenir à l'abri, jusqu'au nombre de deu cent vingt. Ces ports étoient entouré de beaux parapets et d'arsenaux rempli de tout ce qui étoit nécessaire à l'équi pement des soldats. La ville étoit bât sur quatre monticules. La plus élevé portoit la citadelle, très-forte paris situation et par les ouvrages qui l'envi ronnoient. On peut présumer quel devoit être la magnificence des temples des édifices publics d'une ville peuple de sept cent mille habitans, qui pos séda l'empire de la mer, et par cons quent le commerce de l'univers presqu sans interruption pendant six siècle Il n'en reste à présent qu'un terre

ap for l'C fac da

sa les cor

leur et c

dan: poin eurs

iuto e ro ille

hagi *Vtiq* ile.

oint u qu es t

loiei is ra es h

isse es c

bles s. M To:

12113

(DANNE)

N Jak

IN LINE TEN

the Library

belles et

Dans son

Dans son sarnie d'un sses tours. muraille à les arcades, ur contenir e mille che tourriture, gt mille fanétoient des-

gt mille fanétoient desl'autre au
pouvoient s'
nbre de deu
ient entouré
naux rempli
saire à l'équi
lle étoit bâti
a plus élevé
forte par s
ges qui l'envi
sumer quell

e des temples
ville peuple
ans, qui pos
et par conse
nivers presqu

otisix siècle qu'un terre

applani qui couvre les décombres enfouis dans son sein, à peul près comme
l'Océan cache quelquefois sous une surface calme, les richesses renfermées
dans ses abîmes. On ne peut juger de
sa position et de sa grandeur que par
les citernes et les égoûts qu'on voit encore.

Les Carthaginois ont possédé la meilleure partie de l'Espagne, de la Sicile, et des Iles de la Méditerranée , sans compter les établissemens qu'ils ont eus dans d'autres contrées, comme des points d'appui de leur commerce : mais eurs états proprement dits, contenoient utour d'eux, à-peu-près ce qui compose e royaume de Tunis. Cette dernière ille faisoit partie de la domination Carhaginoise, sous le nom de Tunes. Vtique étoit la première après la capile. Hippone la suivoit. On ne parlera oint des autres qui bordoient la côte. u qui s'élevoient dans l'enfoncement es terres en grand nombre. La plupart oient situées sur des lacs qui ne sont s rares dans cette partie de l'Afrique. es habitans profitoient pour leurs étaissemens de tous les terrains cultivaes qu'ils rencontroient, au milieu des bles brûlans dont ils étoient environs. Mais toute leur industrie n'a jamais Tom. 5.

pu procurer qu'une fertilité bornée le long de ces lacs, et des rivières peu considérables qui y coulent. Quant à la contrée même de Carthage, elle étoit très-fertile.

Gouvernement.

On croit que le premier gouvernement de Carthage a été monarchique; on ne sait à quelle époque il est devenu républicain; voici comme il étoit composé. Le peuple, le sénat très-nombreux, deux Suffètes ou magistrats qui le surveilloient. Les suffètes tenoient lieu des deux consuls de Rome, et des rois de Lacédémone : mais ils ressembloient plus aux premiers, parce qu'ils n'étoient pas à vie comme les derniers, Ils étoient choisis entre les plus riches. afin de pouvoir soutenir l'éclat de leur rang. On parvenoit à la dignité de sé nateur, par l'élection ou du peuple, ou du collége des sénateurs eux-mêmes : le mode n'en est pas bien connu. Quand les suffrages du sénat étoient unanimes, ils avoient force de loi. On ne pouvoit appeler de leur sentence. Lorsque les avis étoient partagés, ou que les suffètes étoient d'une opinion contraire, l'affaire, étoit portée devant le peuple, qui alors proponçoit en dernier ressort Delà vincent, dit Polybe, les malheurs de Carthage, parce que dans la der-emiè

nièr chai le se de t ecti cent

séna eil d oute

liscu énat es au

peu étai es po réés

llige ette r ng-t

ens part te, d nstit

ge d son La d

ns à v de le utun

rthag

ornée le ières peu Quant à elle étoit

archique; peuple, ou ux-mêmes: Lorsque les que les suf-

nière guerre punique, la populace enchaînée par ses orateurs, l'emporta sur le sénat. Il y avoit encore deux espèces de tribunaux dont on ne peut que conjecturer la destination et l'autorité : les gouverne- centumvirs ou conseil des cent, tiré des sénateurs; et les quinquevirs, ou conest devenu seil des cinq, tiré du centumvirat. Selon étoit com-outes les apparences, le centumvirat très-nom-liscutoit les affaires et les proposoit au enat, et le quinque virat surveilloit tous es tenoient es autres, même les suffetes, et étoit ome, et des peu près ce que sont les inquisiteurs ils ressem- l'état à Venise. Mais quels qu'aient été parce qu'ils es pouvoirs, il paroît qu'ils avoient été es derniers réés et qu'ils étoient balancés avec in-plus riches, elligence, puisque dans l'histoire de clat de leur ette république, on ne voit pendant gnité de sé ng-temps aucun exemple de mouveens séditieux, violens et emportés de part de quelques tyrans. Aussi Ariste, dans sa politique, regarde-t-il la nnu. Quande te, dans sa politique, regarde-t-il la tunanimes, postitution de Carthage comme la plus ne pouvoit ge de toutes les constitutions établies son temps.

La coutume affreuse d'offrir des en- Religion. contraire, psa un dieu qu'on croit être Saturne, le peuple, de les brûler en son honneur, cette nier ressert utune a été long-temps en vigueur à les malheurs rihage. Ces enfans devoient être des lans la der-emières familles. Les mères étoient

antini

things

IN NA

WINDINGS.

IN FIRST N

ďa

gli

seu

tou

bel

pou

ces

des

1

còm

que

buss

On d

rès.

fflige

toier

e b

tenues d'assister à cet horrible sacrifice, et n'étoient estimées qu'autant qu'elles ne donnoient aucune marque de sensibilité. Dans une occasion de détresse, les superstitieux Carthaginois en brûlèrent jusqu'à deux cents à la fois, Il y a peu de dieux Egyptiens, Grecs, Romains, Phéniciens, que les Carthaginois n'aient adorés avec les superstitions les plus absurdes usitées chez les autres nations. On peut mettre de ce nombre mêl les prostitutions recommandées comme sans un acte religieux, pratiquées dans le temples, et dont le prix servoit de dot; mais on fera observer a ce sujet. le se comme on l'a fait à l'égard de toutes le que c coutumes qui choquent les bonne fflig mœurs, qu'on ne peut pas croire qu'elle aient été générales.

Langue.

1

Les fragmens qui nous restent de langue punique, prouve qu'elle éto endu la même dans l'origine, que la phen cienne. Elle fut ensuite augmentée de mots de plusieurs langues parlées p int les nations avec lesquelles le commen ffici lioit les Carthaginois. Les Maltais a ague conservent beaucoup d'expressions. Lu r caractères de leur écriture tenoient deuse phénicien et de l'hébreu. Du reste, le noid sciences étoient peu cultivées par Carthaginois. Cependantil seroit injustière

rible sacris qu'autant ne marque

d'affirmer qu'ils les ont absolument négligées. Les Romains détruisirent nonseulement leurs archives, mais presque occasion de toutes les productions relatives aux Carthaginois belles-lettres ou à l'histoire, ce qui, nts à la fois pour le dire en passant, doit ranger ns, Grecs, ces maîtres du monde dans la classe es Carthagia des peuples barbares.

superstitions Les coutumes des Carthaginois, Coutumes. comme celles de tous les peuples, étoient mêlées de bien et de mal. Ils punissoient dées comme sans acception de personnes. Il n'y avoit ées dans le que des gens condamnés à mort, qui x servoit de bussent apprendre à quelqu'un la mort. er à ce sujet de son proche parent, dans l'opinion de toutes le que ceux qui annonçoient ces nouvelles les bonne effigeantes devoient mourir dans peu croire qu'elle on conservoit donc des criminels exrès. Lorsque quelque grande calamité restent de l'ffligeoit la ville, tous les murs en étoient qu'elle été endus de noir. Tant que les soldats que la phére toient en campagneil leur étoit défendu ugmentée de le boire du vin, et aux magistrats les parlées pant qu'ils étoient en charge. Chaque s le comment fficier ou soldat, portoit autant de es Maltais agues qu'il avoit fait de campagnes.

Apressions Le u retour d'une expédition malheure tenoient deuse, le général étoit mis à mort,

Du reste, le uoiqu'on n'eût rien à lui reprocher.

Ilivées par le on trouvoit des généraux! La mail seroit injustière d'exercer l'hospitalité étoit de

NOT THE SOUN thing.

The state of

N VW

於比別類薄 FRIDERILL B

Marie pre receptante a

SCHOOL STAN

quelques marques qu'on se donnoit réciproquement et qu'on se présentoiten s'abordant. Elles passoient dans les familles par héritage. Les Carthaginois ont été très - superstitieux. très-crédules aux oracles et aux devins On leur reproche de la dureté et même de la férocité dans le caractère. Ils n'étoient, dit-on, occupés que du desir d'amasser des richesses. Il n'y avoit rien de si bas ni de si honteux, qu'ils ne fussent disposés à entreprendre pour en acquérir. Mais il faut observer que cette réputation leur a été donnée par les Romains, ainsi que la note de mauvaise foi, fides punica, dont ces mêmes ennemis leur ont fait un reproche. L prevention des Romaius alloit jusqu'i faire dire à Cicción, touchant un philosophe punique: « Il avoit assez d'espri « pour un Carthaginois ». Ils n'aimoien point la raillerie. Leurs grands étoien d'une arrogance insupportable. Mais i s'est trouvé parmi eux des ames héroïques et généreuses.

Armée. Marine.

111-12

I had

Number 1

A la différence des Romains, qui, des peuples qui les environnoient, se sont faits des soldats aussi Romain qu'eux-mêmes, les Carthaginois, resserrés dans un territoire de peu d'étendue, ont été obligés d'aller cherches

voice des gén jour à leu due lang peri Leu de mer con arm gino

haire habi rable cour pour qu'o time l'Eur

fit le céan coup écha

ecna sions ond Cartl

eril Le

MHMI.

10112 COLUMN TO STATE OF

11

计1 副模型

411217 JYW

HISPER

**美国国际制造** 

BETTER A

CALIFF HALL

qu'on se t qu'on se es passoient e. Les Carperstitieux, aux devins. eté et même ere. Ils n'éue du desir 'y avoit rien , qu'ils ne dre pour en de mauvaise ces mêmes proche. L lloit jusqu' nant un phiassez d'espri

mains, qui, ller chercher

au loin des mercénaires, qui ne pouvoient avoir l'enthousiasme patriotique des habitans du Latium. Cependam les généraux et les principaux chefs, toujours Carthaginois, ont souvent inspiré à leurs armées une énergie qui les a rendues redoutables. Mais étant trop mélangées, elles n'ont pu atteindre à la perfection de la discipline des Romains. Leurs marins formés dans les voyages : de long cours, étoient aussi expérimentés qu'intrépides. Mais même inconvénient sur les flottes que dans leser que cette convénient sur les flottes que dans les née par le armées de terre : trop peu de Carthaginois en comparaison des matelots auxiliaires. Par ce défaut, des amiraux trèshabiles ont essuyé des défaites considérables. C'est par des voyages de long cours qu'ils ont exécutés eux-mêmes pour les découvertes et le commerce, ls n'aimoient qu'on peut juger de leur tactique mari-ands étoient time. Himilcon découvrit les côtes de able. Mais le l'Europe du côté de l'occident. Hannon es ames he fit le tour de l'Afrique, entra dans l'Océan, vit les îles britanniques. Beaucoup d'autres, dont les noms ont panoient, se échappé à l'histoire, ont fait des excurssi Romains sions plus ou meins longues, et outaginois, res ondé l'immense commerce qui a rendu e peu d'éten. Carthage si riche et si formidable.

Les marchandises que les Carthagi- Commerce.

nois fournissoient de leurs fonds aux autres nations, semblent avoir été du blé, toutes sortes de fruits, de la cire; du miel, de l'huile, des pelleteries. Leurs manufactures consistoient principalement en tout ce qui étoit nécessaire pour l'équipement des vaisseaux. On leur attribue l'invention des galères à quatre rangs de rames, et des gros cables. Ils tiroient de l'Egypte le fin lin. le papier, le blé; des côtes de la mer rouge, les épiceries, les aromates, l'or, les perles et les pierres précieuses; de Tyr et de Phénicie, la pourpre et l'écarlate, les riches étoffes et les tapisseries. A leur tour, des côtes occidentales où ils portoient toutes ces marchandises, ils rapportoient aux Orientaux le fer, l'étain, le plomb et le cuivre. Leur commerce le plus lucratif semble avoir été avec les Perses, les Garamentes et les Ethiopiens: il se faisoit par caravannes : c'étoit la profession la plus estimée, et les premières personnesde l'état s'enfaisoienthonneur.

La manière dont ils le pratiquoient avec les Lybiens doit être remarquée. Arrivés dans quelque baie, les Carthaginois débarquoient leurs marchandises, les exposoient dans un endroitélevé, retournoient à leurs vaisseaux,

et a riv Ce les un ils Les riva

por le c mir ver mai toie

Car de à l'a faut

en i

jeur il pa à l'a lui gile la

qu'aur que ce i

cite

DEN STE

atta

DINE.

H 94

H \$1 SHEET

and against the

in tental

the alternative at

CALISH FATERIA

LASSE STATE

fonds aux oir été du de la cire; pelleteries. ient princinécessaire seaux. On s galères à les:gros.cae le fin lin. de la mer mates, l'or, ieuses; de rpre et l'éles tapissees occidens ces maraux Orienlomb et le plus lucratif Perses, les iens: il se toit la proes premières enthonneur. pratiquoient remarquée. , les Carthas marchanun endroit s vaisseaux, et avertissoient ces peuples de leur arrivée, en faisant une fumée très-épaisse. Ceux-ci se rendoient au lieu où étoient les marchandises, et mettoient auprès une certaine quantité d'or, après quoi ils se retiroient à une grande distance. Les Carthaginois revenoient ensuite au rivage. S'il y avoit assez d'or, ils l'emportoient et remettoient à la voile. Dans le cas contraire, ils reprenoient le chemin de leurs vaisseaux, sans rien enlever. Les Lybiens, remarquant que le marché n'étoit pas conclu, augmentoient la somme, jusqu'à ce que les Carthaginois l'eussent enlevée. Aucun de ces deux peuples ne sit jamais tort à l'autre. Exemple de bonne-foi qu'il faut toujours estimer, quoique l'intérêt en ait été le mobile.

Didon, fondatrice de Carthage, étoit pieune, belle, adroite, résolue, comme Ap. D. 2108 il paroît par la manière dont elle échappa Av. J.C. 890 à l'avidité de Pygmalion. Les historiens lui donnent beaucoup de sagesse. Virgile, comme on sait, la représente dans la caverne avec Enée, plus sensible qu'il ne convient à une femme qui auroit dû moins s'occuper de tendresse que de politique; mais il est vrai que ce n'est point une autorité qu'on puisse citer, puisqu'Enée vivoit trois siècles

5.

lon

作器

14.49

111

ing land

川湖

有性觀

avant la reine de Carthage. Quand elle aborda la côte d'Afrique, elle ne demanda, dit-on, aux habitans que ce qu'une peau de bœuf pourroit renfermer de terrain. L'accord fait, elle coupa cette peau en lanières fort étroites, etse procura, par ce moyen, un emplacement spacieux, sur lequel elle bâtit une citadelle. Les Carthaginois ont longtemps paye aux propriétaires une redevance ou tribut pour le terrain qu'on leur avoit cédé. La puissance de cet état s'accrut par des moyens patriotiques qui méritent un moment notre attention. Les Cyrénéens se plaignoient que les Carthaginois avoient empiété sur eux. On convient que de Cyrène et de Carthage, partiroient à une heure fixe deux commissaires, et que l'endroit où ils se rencontreroient serviroit de limites aux peuples. Les députés de Carthage, qui étoient deux frères, nommés Philoeni, firent une extrême diligence, et trouvèrent les députés de Cyrène plus près de cette ville que ceux-ci ne s'y attendoient. Les Cyrénéens prétendirent qu'il y avoit surprise, et que les Carthaginois étoient partis trop tôt. En conséquence, ils demanderent que l'accord fût rompu R Proposez, dirent les Philoeni, quel-« qu'autre expédient, et nous nous y

« l

« C « Ils mo

plu trie par pré

peu que em de viol

cou mer Le

un d vois de s dem

en l'ob ama

mân sa m

WHEN THE

0113

SHIPS WHEN

1 14

**有的情况的** 

3 174

11215 JYW

学出版學道學數

A PARTITION OF

Mannet

MANAGE B

ARTHURIE MEN

CHARACTER ...

Leading States

Quand elle lle ne dens que ce oit renferfait, elle ort étroites, un emplal elle bâtit is ontlong. s une rederain qu'on de cet état otiques qui e attention: ent que les té sur eux. et de Carre fixe deux roit où ns se limites aux rthage, qui es Philoeni, e, et troune plus pres ne s'y attenndirent qu'il Carthaginois onséquence, d får rompu iloeni, quel

ous nous y

« soumettrons. Eh bien, répondirent « les Cyrénéens, déterminez-vous à re-« culer, ou, si vous ne voulez rien cé-« der, à vous laisser enterrer vifs ici. « Votre tombeau servira de borne ». Ils ne s'attendoient pas à être pris au mot. Mais les deux frères n'hésitèrent pas à sacrifier leur vie pour acquérir une plus grande étendue de pays à leur patrie. Ce dévouement peut être mis en parrallèle avec celui de Curtius, qui se précipita dans le gouffre à Rome.

Carthage s'éleva rapidement, et se peupla de même, à l'aide des femmes que les Tyriens, qui en avoient peu emmenées, prirent en passant dans l'île de Chypre. Ces mariages se firent sans violence, parce que les Cypriotes; quand il arrivoit des étrangers, avoient coutume de se rendre sur le bord de la mer, pour gagner leur dot avec eux. Le commerce rendit bientôt Carthage un objet d'envie pour Iarbas, prince voisin, et la beauté de Didon, l'objet de ses desirs. Pour acquérir la ville, il demanda la reine en mariage, et menaça en même temps de la guerre s'il ne l'obtenoit pas. Soit répugnance pour un amant si peu délicat, soit fidélité aux mânes de son premier époux, elle refusa sa main, et craignant, disent quelques auteurs, que ses sujets ne la forçassent à une complaisance dont dépendoit leur tranquillité, elle se donna la mort.

Il se trouve après la mort de Didon un vide de plusieurs siècles, pendant lesquels nous ignorons ce qui se passa, tant à Carthage que dans ses colonies. Nous savons seulement que celles-ci se formèrent promptement par le commerce, et que la ville acquit un degré d'opulence et de population, qui a dû la rendre le théâtre de beaucoup d'événemens.

Machée.

localit

14119

HAI

1 1 16

THE !

Après quelques expéditions maritimes, qui rendirent les Carthaginois redoutables, même aux Phocéens, qu'ils défirent sur l'élément également connu des deux peuples; après des succès en Sicile, dont les avantages furent suspendus par des troubles domestiques, ils tournèrent leurs armes contre la Sardaigne. Quoique dirigée par Machée, très-habile général, cette entre prise ne fut pas heureuse. Ils y perdirent la moitié de leur armée. Enités de cette défaite, ils bannirent l'autre moitié avec leur chef. Machée, qui leur avoit conquis une partie de la Sicile, et reculé leurs frontières en Afrique, indigné de cette ingratitude, approche de la ville avec ce qui lui restoit de

avo qui emp lors inst dan

> les i tère fils .

fils avoid miss la di cile sanco tale, du con ce con revii con ce con ce

à qu lui « pa

« de « vê

« no

atta

RELIEF REPORT

Electrical and a

PART BERTH

antima and

CHANGE A

forçassent ndoit leur mort. de *Didon* , pendant i se passa, colonies. celles-ci se r le comt un degré , qui a dû coup d'évé-

ons maritiaginois reéens, qu'ils nent connu succès en furent susmestiques, contre la par Macette entre-. Ils y pernée. kristés rent l'autre tée, qui leur e la Sicile, h Afrique, e, approche

restoit de

soldats, et l'assiège. Sans donte il y avoit alors à Carthage de ces divisions qui arment parens contre parens. Elles empêchèrent que Machéene fût écouté, lorsqu'il demanda avec les plus vives instances d'être reintégréavec ses soldats dans les droits de citoyens. Cependant les assièges se trouvant pressés, députèrent à Machée, Cartalon, son propre fils, chargé de propositions de paix.

On peut conjecturer que le père et le sils étoient de partis opposés. Celui-ci avoit reçu de ses compatriotes la commission de porter à l'Hercule Thyrien la dîme des dépouilles remportées en Sicile, c'étoit une marque de reconnoissance des Carthaginois à l'égard de leurs ancètres. Cette fonction étoit sacerdotale. Cartalon en revenant passa près du camp de son père, qui l'invita à une conférence. Il répondit, qu'avant d'obéir à son père, il alloit accomplir ce qu'il devoit aux dieux. Quand il revint, député par la ville, encore décoré des habits sacerdotaux, son père, à qui cet appareil n'en imposoit pas, lui dit: « Misérable, comment oses-tu « paroître devant moi et devant tant « de malheureux citoyens, couvert de « vêtemens si magnifiques? Pourquoi « nous insulter avec ces marques de

1

« faste et de honheur? N'avois-tu, pour « étaler ton orgueil et ton insolence, « que ce lieu, qui est la scène de la « disgrâce de ton père? Ces superbes « vêtemens que tu portes, ne sont-ils « pas le fruit de mes victoires? Puisque « tu m'as considéré comme un banni, « et non comme un père, je t'envisa-« gerai à mon tour, non d'un œil pa-« ternel, mais de celui d'un général». En disant ces mots, il fit dresser une croix à laquelle son fils fut attaché par ses ordres. La ville se rendit: Machée condamna à la mort les sénateurs les plus coupables de son exil, et de celui de l'armée. Il y réforma le gouvernement républicain, comme il lui convenoit pour envahir la puissance souveraine, qu'il ambitionnoit, mais il fut tué avant de parvenir à son but.

Bomilcar, distingue par des exploits contre les peuples d'Afrique, introduisit balar dans la ville les troupes étrangères qui la do faisoient la principale force de son ar-Pend mée, et tâcha d'asservir la république des au Les habitans, du haut de leurs toîts, assomèrent les oppresseurs et leur rista chef. On ne sait si c'est avant cette ten es d tative que les Carthaginois, devenus ame soupconneux, bannirent Hannon, un de leurs principaux citoyens, parce qu'il

avo un « v « p

« di « d « de sem ces, l'une

l'ant

C Cart ces t glant publ ou h car,

Mag rivali berto

u'il ony

a Plan

111111

3. 种形

は日本

THERE IN **特性证明证明** SERENCES OF HEALT CHARLES WITH

(Maintage

S. Charles

ANTHORSE PARTY and the state of

s-tu, pour insolence, cène de la superbes ne sont-ils s? Puisque un banni, e t'envisain œil pagénéral ». resser une attaché par t: Machee énateurs les et de celui l lui conve-

avoit eu le premier l'art d'apprivoiser un lion. « Celui qui a le talent d'appri-« voiser les bêtes féroces, disoient-ils, « pourroit être assez habile pour pren-« dre un ascendant excessif sur l'esprit « de ses concitoyens, et les dépouiller « de leur liberté. » Mais, malgré la ressemblance entre ces deux bêtes féroces, tel qui auroit le talent d'adoucir l'une, ne seroit pas sûr de dompter l'antre.

Ce qui nous reste des annales de Carthage, ne nous présente point de ces terribles séditions qui ont ensanglanté Rome, et fait changer la régouverne-publique; il y avoit dans cetteville sept ou huit samilles puissantes : les Amilmais il sut Magon, Annibal, Imileon, dont la but.

But.

Magon, Annibal, Imileon, dont la rivalité étoit la sauve garde de la lides exploits berté. Ces familles s'observoient et se , introduisit palançoient. L'une ne pouvoit tendre à angères qui la domination que l'autre ne s'y opposât.
le de son arrépublique les autorités, suffètes, sénats, centumleurs toîts, irs, quinquevirs, restoient toujours rs et leur Pristantes, soutenoient l'équilibre entre nt cette ten les divers partis ; et , s'il étoit dérangé , is, devenus amenoient l'ordre facilement, parce Hannon, un qu'il n'y avoit rien de changé dans le s, parce qu'il souvernement; au lieu que chez les

LIGHT GENT WINE

1年

1 15

Philips.

in lary

とは相様

HOME

Romains, c'étoit les pouvoirs eux-mêmes qui se combattoient. Le peuple vouloit l'emporter sur le sénat, les tribuns sur les consuls, de sorte que la paix qui se faisoit laissoit toujours dans les prétentions des corps les germes d'un autre guerre. Chez les Carthaginois, il ne s'agissoit que de réprimer ceux que leur ascendant rendoit dangereux; et c'est ce qu'ils faisoient rigoureusement. Ils bannissoient des familles entières. A l'aide d'une faction puissante, ils proscrivoient la faction op-proien posée, qui, revenue dans sa patrie sans après quelque temps de disgrâce, y est la rapportoit la haine contre ses rivaux, main Ainsi, tel général, qui avoit été mis à Anna la tête d'une armée par le crédit de soust ses partisans, s'il essuyoit un échec, ressa n'osoit revenir à Carthage, ou n'y redans venoit que pour être victime de la De vengeance d'un parti contraire. De-là, semb dans l'histoire de ce peuple, les exemples fréquens de généraux qui, étant dont vaincus, se sont tués eux-mêmes, ou born qui, rentrés dans la ville, ont été puns à des de leur malheur par une mort cruelle desq Mais il paroît que ces catastrophes mal'abo causoient point d'émeutes sanglantes traite comme à Rome, parce que le gouver-piqu nement étoit immuable.

Ron féren de la pour aussi aux d'êtr posse traire gne où ils

ce pr

THINK!

etta!

161819

1114

(FLEWER)

**计对象主要特别** 

計劃學議問數

S LEVERSON AND THE SEASON AS KLIEUMIER AU

Thank !

CHARACTER PROPERTY.

s eux-mê-Le peuple sénat, les sorte que t toujours ps les ger-les Carthale réprimer

Les guerres des Carthaginois et des Romains ont aussi un caractère différent. Ceux-ci, dans les beaux jours de la république, ne combattoient que pour sa gloire et son agrandissement; aussitôt que les peuples se soumettoient aux lois de Rome, ils étoient assurés d'être protégés et maintenus dans leurs doit dange possessions. Les Carthaginois, au conient rigou- traire, négocians avides, n'envisageoient des familles que le gain, le recherchoient par-tout ction puis- où ils pouvoient le trouver, et s'empafaction op-roient de tout ce qui leur convenoit, s sa patrie sans égard pour les possesseurs. Telle lisgrâce, y est la réputation que les historiens roses rivaux, mains ont faite aux Carthaginois. Si les it été mis à Annales Puniques n'eussent pas été crédit de soustraites et détruites, il seroit inté-un échec, ressant de suivre ces deux républiques ou n'y re- dans leurs développemens.

Dès qu'elles eurent des relations en-caire. De là, semble, elles se marquèrent de la dé-le, les exem-fiance. Le premier traité entre elles, qui, étant dont on sait encore la teneur et la date, mêmes, ou pornoit réciproquement leur navigation ont été puns à des promontoires et des côtes, au-delà nort cruelle desquels elles ne se permettoient pas astrophes m d'aborder, ni de s'établir. Deux autres es sanglantes traités, qui ont précédé les guerres pu-ue le gouver-niques, ne sont que des extensions de ce premier. On doit remarquer à l'hon**WAR** 

¥ 18.25

PAR

in late

neur des Carthaginois, qu'ils prévinrent afin les Romains d'offres de service, lorsque Pyrrhus descendit en Italie. La répu. queu blique romaine remercia Carthage de On r sa bonne volonté, avec la froide poli leur tesse d'une fierté jalouse. Malgré le des s brouilleries excitées quelquefois par le impu contrariété des intérêts, les deux na géné tions se marquèrent long-temps des qu'il égards. Elles commencèrent à s'achar son f ner l'une contre l'autre, seulement aprè de so que les Carthaginois eurent fait en Si. Sa cile des conquêtes, dont les Romain liatio crurent devoir prendre ombrage. bal,

Avant de porter leurs armes dan l'hun cette grande île, les Carthaginois s'es père sayèrent sur de plus petites. Ils soumi d'une rent, vis-à-vis les côtes d'Espagne, celle d'Ivica, s'établirent dans celles de Gorze freus de Malthe, de Corse et de Sardaigne en pr Une guerre entre les tyrans d'Agrigente Les r et d'Himère, les attira en Sicile. L'ima Cartl mense armement qu'ils y conduisirent entre étoit en grande partie soudoyé par posa Darius, roi de Perse. Ils se trouvèrent en âge; tête Gelon, tyran de Syracuse, général qu'or aussi rusé que brave. Il ne négligoit au con, cun des moyens d'inspirer de la confiance bal j à ses soldats. Ayant fait beaucoup de pri-sonniers, il fit choisir les plus malfaits qu'il qu'on exposa nuds à la vue de l'armée, les n

qu'el

WW. H HIA

in the

1124

FIRME

PER CONTRACTOR

HELD ENTE 村田田田田 S Padential V

PULL BERTH

All summer

SHAPE THE THE EAST OFFIELD

s prévinrent

afin de lui donner du mépris pour ceux cice, lorsque qu'elle avoit à combattre. Geton, vain-le. La répu, queur, traita humainement les vaincus. Carthage de On remarque entre les conditions qu'il froide poli leur imposa, la défense d'offrir à l'avenir Malgré le des sacrifices humains. Les Carthaginois uefois par le imputèrent leur défaite à Amilcar, leur es deux na général, et ne pouvant le punir parce g-temps des qu'il avoit été tué, ils bannirent Giscon, nt à s'achar son fils, le privèrent de tous ses biens,

lement après de sorte qu'il périt de misère.

It fait en Si. Sa postérité se releva de cette humiles Romain liation. Carthage fournit même à Annibrage. bal, fils de Giscon, l'occasion de venger armes dam l'humiliation d'Amilcar, son grandpère, La république lui confia le soin d'une autre expédition contre la Sicile. Il flétrit ses lauriers par les cruautés affeuses qu'il permit et qu'il encouragea le Sardaigne en prenant Selinonte et Himère d'assaut. d'Agrigent Les riches dépouilles qu'il rapporta dans Sicile. L'im Carthage, déterminèrent à une nouvelle conduisirent entreprise. Annibal auquel on la prosoudoyé par posa, s'en excusa d'abord sur son grand trouvèrent en fige; mais enfin il s'en charger, parce use, général qu'on lui donnoit pour lieutenant Imilnégligoit au con, son parent. Le nom seul d'Annie la consiance bal jeta la terreur sur toute la côte, et ucoup de pri- lui facilita les approches d'Agrigente, plus malfait qu'il assiégea. Il mourut de la peste sous e de l'armée, les murs de cette ville. *I milcon*, ne s'en

海绵岛

**建設** 

14.114

rendit pas moins maître d'Agrigente, qui, après avoir été pillée, devint la proie des flammes. Le général Cartha! ginois s'empara aussi de Géla et Camarine, villes très-fortes, auxquelles il fit subir le même sort, et alla mettre le siége devant Syracuse. Il y eut plusieurs combats au pied de ses murailles et dans son port. Une peste plus affreuse que celle d'Agrigente, en chassa Imilcon. Elle fut suivie d'une défaite, après laquelle il s'estima fort heureux que Denis, letyran de Syracuse, lui permit de repasser en Afrique avec les débris de l'armée la plus slorissante qu'ait jamais eue Carthage, réduite au plus triste état. Imilcon déclara, en arrivant à Carthage, qu'il n'avoit conservé sa vie que pour ramener ses soldats. Il les combla d'éloges. « Nous n'avons pas été vaincus par les « Syracusains, dit-il à ses compatriotes, « mais par la contagion. Ce qui me tou-« che le plus dans ce désastre, c'est d'a-« voir survécu à tant de braves guer-« riers qui sont morts les armes à la « main ». Après ce discours, il se rendit à sa maison, en ferma les portes, et sans vouloir parler à ses concitoyens, ni à ses propres enfans, il se donna la mort.

Imilcon n'avoit sauvé que ses concitoyens, et avoit abandonné à l'ennemi

les Al confé fureu tieux ques , les die partic ils avo mais 1 troup dans dèles des di propr victin débar mesti celle ques Les t leurs mêm par l' Den contr avoit

> croy qui

peu a

mou

III.

ELECT.

THE STATE OF

HARD TO SHE

Agrigente, , devint la ral Cartha! a et Camajuelles il fit ttre le siégé sieurs comet dans son e que celle con. Elle fut laquelle il Denis, letyde repasser e l'armée la is eue Carétat. Imilrthage, qu'il pour ramela d'éloges. icus par les mpatriotes, qui me toure, c'est d'araves guerarmes à la , il se rendit rtes, et sans oyens , ni à na la mort. e ses conci-

à l'ennemi

les Africains auxiliaires. Les parens des confédérés sacrifiés, irrités jusqu'à la fureur, assaillirent Carthage. Superstitieux à l'excès dans les calamités publiques, les Carthaginois invoquèrent tous les dieux, sur-tout ceux des Grecs, en particulier Proserpine et Cérès, dont ils avoient profané le temple à Syracuse; mais une flotte qu'ils équipèrent, et les troupes qu'ils leverent en Espagne, et dans les parties de l'Afrique restées fidèles, leur servirent plus que la faveur des dieux étrangers et de leurs divinités propres, auxquelles ils immolèrent des victimes humaines. Quand ils furent débarrassés de cette guerre presque domestique, ils songèrent à recommencer celle de Sicile, où ils avoient laissé quelques villes affectionnées à leur parti. Les troubles de cette île favorisèrent leurs premiers efforts ; ils se trouvèrent même comme autorisés à leur invasion, par l'alliance qu'ils contractèrent avec Denys. Ce prince réclama leur secours contre les Syracusains que sa tyrannie avoit révoltes; mais ce secours lui fut peu avantageux, puisqu'il abdiqua, et mourut exilé à Corinthe.

Cette ville d'où les Syracusains se croyoient issus, leur envoya *Timoléon* qui chassa les Carthaginois de Syracuse

où ils avoient été reçus, et leur fit essuyer, dans une bataille, la défaite la plus de sastreuse qu'ils enssent jamais éprouvée La Cohorte sacrée, composée de deux mille cinq cents citoyens y fut détruite; de dix mille hommes restés sur le champ les e de bataille, il périt plus de trois mille Carthaginois appartenans aux meilleures familles. Carthage, trop facilement de couragée par les revers, demanda la paix, et l'obtint, bien différente de lire Rome, qui ne traitoit jamais qu'après la victoire.

A l'époque de ce malheur, Hannon, Av. J. C. 337 un des plus riches citoyens, croyant la république affoiblie par ses pertes, concut le projet de renverser la constitution. Pour arriver à ses fins, il se proposa d'empoisonner tous les sénateurs qu'il invita

à un grandfestin, à l'occasion des noces de safille. Trahi par quelques-uns de ses es Ca domestiques, il vit échouer son affreux projet. Cependant, on n'osa punir un

crime si horrible, tant le crédit du coupable étoit grand? On se contenta de le

prévenir par un décret qui défendoit la trop grande magnificence des noces. L'artifice ne lui ayant pas réussi, il eut

recours à la force et arma tous les esclaves. Il fut encore découvert. Forcé

de quitter la ville, il fut pris dans sa

uite té l eux les c แก 'eus on, amr auti Da

Carth ent oujo l'aid t y ı ocċa nerr ans églig ran. asse émo

> igeo onna ocle Sy

oyo Dit l

HAT

申數

中国作

1 38

I Strain

STANTAGE PARTIES

Black to the William

Hall bei utali

cilement dé

r, Hannon, , croyant la pertes, conconstitution. oposa d'em qu'il invita on des noces sa punir un édit du cou ntenta de le défendoit la des noces. éussi, il eut tous les esvert. Forcé

rfit essuyer, quite, et ramené à Carthage. Après avoir e la plus de té battu de verges, on lui arracha les ais éprouvée, eux, on lui brisa les os des bras et osée de deux des cuisses; et, ainsi mutilé, on l'attacha sur le champ des enfans et tous ses parens, quoiqu'ils e trois mille l'enssent pas trempé dans la conjuraax meilleures con, furent enveloppés dans sa conamuation et mis à mort; affreuse prédemanda la faution, plutôt l'effet d'une rage popu-ifférente de pire que de la prudence. Dans leurs plus grands désastres, les

arthaginois n'avoient jamais été totalenent expulsés de la Sicile. Ils s'étoient pujours réservé un territoire et des ports l'aide desquels ils rentroient dans l'île, ty renouveloient la guerre, quand occasion leur sembloit favorable. La nerre civile, excitée par Agathocle, ans Syracuse, fut un des moyens que son affreux égliger. Ils s'allièrent tantôt avec le sa punir un tran, tantôt avec les nobles qu'il avoit hassés de la ville, pour y établir la pure émocratie, l'appui du trône qu'il s'y igeoit. La protection des Carthaginois onna de l'avantage aux nobles. Aga-ocle se trouva resserré dans les murs Syracuse. Lorsque les Carthaginois oyoient le tenir de façon qu'il ne pouris dans sa bit leur échapper, il pourvoit prudemment à la sûreté de la ville, charge a flotte de troupes de débarquement, trompe habilement l'amiral ennemi, et

porte la guerre en Afrique.

Agathocle remporta d'abord une grande victoire sur les troupes levées la hâte que les Carthaginois lui opposè rent. Son apparition leur avoit causé une grande surprise. Ils avoient cru se forces détruites, puisqu'il étoit renferm dans Syracuse; et ils ne concevoient pa comment il avoit pu après cela, malgn la puissante flotte qui le bloquoit, de barquer en Afrique, et avec un reste de troupes battues, battre lui-même un armée plus forte que la sienne. Ils crurent qu'un pareil malheur ne pouvoi être que l'effet de la colère des dieuz Pleins de cette idée, leur premier soin fut d'appaiser Hercule et Saturne, le dieux tutélaires de leur pays. On immo loit anciennement à Saturne les enfant des meilleures maisons de Carthage. Ca aveugles superstitieux se reprochèrent d'avoir usé de mauvaise foi à cet égard en offrant à la place des enfans de qualité, d'autres enfans de famille pauvres qu'on achetoit à ce dessein. Pour expie cette étrange impiété, on immole à a dieu sanguinaire deux cents enfans de plus nobles de la ville et plus de trois cent

ma fice lèr sup ren ils die

tio tou tan pai

per cet sou qui

la p ver gin ville une s'ac

le v Car teno cess

con

vale de la fura , charge s arquement, l ennemi, e

'abord une upes levées s lui opposè oit causé une ent cru ses toit renferme ncevoientpas cela, malgre oloquoit, de ec un reste de ui-même une enne. Ils crur ne pouvoi re des dieuz premier soin Saturne, les ys. On immorne les enfans Carthage. Ca reprochèrent oi à cet égard, nfans de quamille pauvres h. Pour expie immole à c its enfans de

s de trois cent

personnes qui se reprochoient d'avoir manqué à ce devoir, s'offrir en sacrifice, pour éteindre par leur sang la colère de Saturne. Autre trait d'assreuse superstition: après une victoire qu'ils remportèrent à leur tour sur Agathocle, ils immolèrent pour rendre grâce aux dieux tous leurs prisonniers de distinction. Cette guerre se termina comme toutes les autres. Après des ravages, tant en Sicile qu'en Afrique, on sit la paix à des conditions qui changèrent peu la position des Carthaginois dans cette île, et les laissèrent en état de s'y soutenir contre les nouveaux adversaires qui s'y présentèrent.

Si on cherche quel fut le prétexte de Iere. gneire la premièreguerre punique, on le trouAp. D. 2740 vera dans les secours que les Cartha-Ap. D. ginois et les Romains, réclamés par des villes divisées d'intérêt, donnoient aux unes et aux autres. Les deux nations s'accoutumèrent ainsi à se regarder comme ennemis et à se combattre; mais le véritable motif fut, de la part des Carthaginois, le desir d'assurer et d'étendre leurs conquêtes en Sicile, la nécessité d'humilier une orgueilleuse rivale, la résolution de conserver l'empire de la mer et du commerce. Les Romains furent animés par des motifs du même

Tom. 5.

PARTIE LE LE COMP THE STATE OF THE S HALL BUT MANES

114

(1 EVER)

1.35 2.35 78 THE REAL PROPERTY.

INA TAM

1. 生生 日本

**\$197.8** 

bally!

la fureur de commander, la crainte de voir un ami faux, qui leur avoit dejà offert un secours insidieux contre Pyrrhus, mettre le pied en la lie, l'horreur, dit-on, qu'ils avoient pour le génie carthaginois; mais ce motif pouvoit bien être réciproque, et on verra que la probité romaine n'étoit guères préférable à la bonne foi cartha. ginoise. On doit donc reconnoître que la vraie cause de leur rupture fut l'opposition dans leurs vues politiques. Il est probable aussi que la possession de la Sicile et de la Sardaigne, qui devoit naturellement servir de récompense au vainqueur; influa beaucoup sur la résolution que prit le sénat romain, d'entrer en guerre avec Carthage.

Elle fut commencée par un tribun romain nommé Caius Claudius, qui, sur une simple barque, traversa le détroit de Messine, gardé par une flotte carthaginoise, et vint dans cette ville, sous les yeux même de la garnison carthaginoise, solliciter les habitans de se livrer aux Romains. Hannon, général des Carthaginois, répondit à Claudius: « Jamais les Carthaginois ne souffriront « que les Romains soient maîtres du dé « troit qui sépare l'Italie de la Sicile, ni

« même qu'ils s'y lavent les mains ».

Cet Les plė ces mai pro par tyra pos riva la m con hab: tère Ron iout poin

l'inv chin main poid que de c victo déci

célèi gino: soufi

port

SOUS

1134

1 10460

HINE THEY'S

WELL THE

Mary 1948

iander, la , qui leur s insidieux pied en ltails avoient ais ce motif ue, et on ine n'étoit foi carthamoître que re fut l'oplitiques. Il ossession de qui devoit ompense au sur la résoin, d'entrer

r un tribun dius, qui, aversa le dérus qui, aversa le dérus cette ville, arnison carabitans de se on, général à Claudius: e souffriront aftres du dérus de mains ».

Cette déclaration fut suivie d'hostilités. Les Carthaginois battirent d'abord complètement leurs ennemis sur mer; mais ces succès nempêchèrent pas les Romains de descendre en Sicile, et de s'y procurer d'abord un grand avantage, par l'alliance qu'ils firent avec Hiéron, ivran de Syracuse, ce qui leur valut la possession de plusieurs villes; mais leurs rivanx conservèrent la supériorité sur la mer, leur élément naturel. La bonne construction de leurs vaisseaux, et leur habileté dans la manœuvre, déconcertèrent souvent les sages mesures des Romains, ou rendirent leur bravoure inutile. Cependant, ils ne se rebutèrent point. Ils suppléèrent à l'expérience par l'invention du corbeau, espèce de machine, qui, placée sur les vaisseaux romains, enlevoit ou enfonçoit par son poids les navires carthaginois. Il est rare que ce qui étonne n'effiaie pas. Le jeu de ces machines destructives procura la victoire aux Romains, dans une occasion décisive, et leur donna la facilité de porter la guerre en Afrique, jusque sous les murs de Carthage.

Régulus les commandoit : Régulus, célèbre par les tourmens que les Carthaginois, selon quelques auteurs, lui firent souffrir, remporta sur eux une première

victoire, et traita les prisonniers avec dureté. Quandils s'en plaignirent, il leur répondit dédaigneusement : « Il faut « savoir vaincre, ou savoir se sou-« mettreau vainqueur ». Il n'est pas sur. prenant, après cette conduite, que les Carthaginois l'ayant vaincu et fait prisonnier à leur tour, l'aient puni peutêtre trop sévèrement de son arrogance; mais on remarque qu'ils usèrent de douceur à l'égard des autres prisonniers. Cette défaite éloigna les Romains de l'Afrique; cependant ils n'en restèrent pas moins puissans en Sicile, où la seule ville de Lilibée tenoit encore pour les Carthaginois. Le siége que les Romains mirent devant cette place, donna lieu à plusieurs combats de terre et de mer, qui furent suivis de la paix, toute au détriment de la république carthaginoise. Amilear Barcas, chargé de la négociation, signa à regret les conditions que la détresse de sa république le forcoit d'accepter, et il en concut du dépit contre les Romains, qu'il accusoit d'abuser de leur avantage; mais sa haine monta au comble, lorsqu'il vit que le sénat, non-content des clauses déjà trèsonéreuses du traité, ne le ratifia qu'après en avoir ajouté de plus dures encore. Amilear y acquiesca; mais le ressen-

cor sec

rible par les repour force la gui trouve mille ne de la company estate d

circo: médic par comp pour niren

riche

parti

que

comm Utique pillage uppo niers avec ent, il leur « Il faut ir se souest pas surte, que les et fait pripuni peutarrogance; ent de douorisonniers. omains de n restèrent où la seule re pour les es Romains lonna lieu à et de mer, , toute au e carthagirgé de la néconditions ique le foricut du dé-'il accusoit nais sa haine il vit que le es déjà très

ifia qu'après

res encore.

s le ressen-

timent qu'il en eut, doit être regardé comme une des principales causes de la

seconde guerre punique.

Elle fut précédée par une autre qu'ac-Guerre de compagnèrent les excès de la plus horrible cruauté. La république se voyoit, Ap. D. 2763 Av. J C. 235 par la paix, dans le cas de licencier les mercénaires, qui, malheureusement pour elle, constituoient la principale force de son armée; mais il falloit les payer. Le trésor, épuisé par les frais de la guerre, se trouvoit vide. Le sénat crut qu'en exposant sa détresse à ces troupes, il se feroit remettre une partie de ce qui leur étoit dû; mais ces soldats se trouvant au nombre de soixante-douze mille hommes aguerris, prétendirent ne devoir rien abandonner à une ville riche, qui, en effet, n'avoit d'autre parti à prendre, en bonne politique, que de s'exécuter elle-même en cette circonstance. Elle ne fit que des offres médiocres, qu'elle envoya proposer par Giscon, leur ancien général, comptant qu'ils auroient des égards pour lui; mais loin de l'écouter, ils le mirent aux fers; et tenant Carthage omme bloquée, allèrent auaquer Lique et Hippacia, deux villes dont le sillage pouvoit contribuer à leur faire upporter l'attente de leur solde.

Ils se choisirent deux chefs, Spendius et Mathos; le premier Campanien, qui avoit été esclave, d'une grande taille et infiniment hardi; le second, Africain né libre, intéressé à soutenir la rebellion à laquelle il avoit puissamment contribué. Ils eurent la précaution que ne doit pas négliger tout chef de révolte, de rendre leurs complices irréconciliables par des crimes contre ceux qu'ils ont offensés, En conséquence, les Carthaginois qui tomboient entre leurs mains, étoient massasrés sans pitié. Giscon même, leur ancien général, n'échappa point à leur fureur: il ne fut question entre euxque de décider si sa mort seroit accompagnée de tourmens ou non. L'avis de Spendius l'emporta. Il fut exécuté avec sept cents de ses compatriotes, comme les plus infâmes malfaiteurs. On leur coupa les mains, on les déchira de coups, et on les ensouit tous vivans dans une fosse. Les habitans d'Utique, las d'être assié-Espas gés, traiterent avec Spendius, tuèrent rique cinq cents Carthaginois qui leur ser-prise voient de garnison, et jetèrent les cadavres par-dessus les murs.

Cependant quelques revers forcèrent Carth les révoltés d'en venir à un accord. Ils a Sar contraignirent Spendius, leur chef, és ave d'aller trouver dans leur camp Amilea ux-m

Ent exig serc il le tion ils f mèn Ma fure mett assié niba paré qu'o

et .

thos cisive expia supp. Amidats

fit cl

Ces de pr

Spendius anien, qui de taille et Africain né rebellion à contribué. ne doit pas , de rendre bles par des nt offensés. iaginois qui us, étoient même, leur point à leur ntre eux que ccompagnée de Spendius ec sept cents me les plus ur coupa les coups, et on s une fosse. d'être assiéjetèrent les

irs. leur chef,

et Annibal qu'on leur avoit opposés. Entre autres conditions, les généraux exigèrent que dix d'entre les rebelles leur seroieut livrés, pour être traités comme il leur plairoit. Aussitôt que la convention sut signée, en vertu de cet arrêté, ils firent signer les négociateurs euxmêmes, et investirent aussitôt Tunis, où Mathos s'étoitretiré. A peine les troupes furent-elles campées, qu'Amilcar fit mettre en croix Spendius, à la vue des assiégés. Mathos fit une sortie sur Annibal qui commandoit un quartier séparé, le fit prisonnier, et ayant ordonné qu'on détachat Spendius de la croix, y fit clouer Annibal lui-même. Mais Mathos ayant été forcé à une action décicisive, fut à son tour chargé de fers, et expia dans Carthage ses forfaits par un supplice cruel. Son armée se dissipa. Amilear s'attacha une partie de cessoldats dénués de chefs, et les mena en Espagne, tant pour en décharger l'Aius, tuèrent frique, que pour s'en servir dans l'entreui leur ser-prise qu'il méditoit contre les Romains.

Ces rivaux feignirent pendant la guerre de prendre un vif intérêt au malheur de ers forcèrent Carthage. Sous prétexte de lui conserver n accord. lls a Sardaigne, où les mercénaires révolés avoient pénétré, ils s'y introduisirent mp Amileat ux-mêmes, et gardèrent les villes dont

CLARKE H

ils avoient chassé les rebelles, comme nantissement de leurs frais, jusqu'à ce qu'ils en eussent été remboursés. Cette conduite trop adroite réveilla le ressentiment qu'avoient causé à Amilcar les clauses onéreuses ajoutées à son traité de Sicile. Réfléchissant attentivement sur les moyens employés par les Romains pour étendre et pour assurer leur puissance, il remarqua qu'ils y étoient parvenus, en se faisant des soldats des peuples soumis autour d'eux. Comme les Carthaginois resserrés par des sables inhabités n'avoient pas les mêmes moyens, Amilcar imagina d'aller les chercher en Espagne, pays très-fécond en hommes faciles à soumettre, parce que les peuplades étoient très-divisées, vraie pépinière des guerriers, quand on les auroit accoutumés aux armes. Il ne trouva pas ces conquêtes aussi faciles qu'il croyoit. Après neuf années de guerres, il fut tué dans une bataille, lorsqu'il se voyoit déjà assez entouré de soldats que son mérite lui avoient attachés, pour porter la guerre chez les Romains. Annibal son fils, alors bien jeune, n'étoit pas auprès de lui : mais il lui avoit inspiré d'avance la haine dont il avoit lui-même le cœur ulcéré.

Asdrubal, gendre d'Amilcar, le rem

places ses de personal de pers

Sa j mér des aprè escl

Le liser connant pas e

pou des voyo tach de la

avoi la g lenc libre

Ron L vatio la ju

aux

, comme jusqu'à ce rsés. Cette le ressenmilcar les son traité entivement es Romains leur puisétoient parsoldats des Comme les des sables les mêmes a d'aller les très-fécond ettre, parce ès-divisées, s, quand on armes. Il ne aussi saciles années de ne bataille, z entouré de avoient aterre chez les , alors bien lui : maisil a haine dont

ulcéré. *ilcar*, le rem placa. Il laissa borner par les Romains ses conquêtes militaires; mais il en fit de plus dangereuses pour eux, en gagnant l'affection des petits rois du pays. Il appela auprès de lui Annibal, son beau-frère, alors âgé de vingt-deux ans. Sa jeunesse, ses grâces, ses talens, la mémoire de son père le faisoient chérir des troupes qui le mirent à leur tête après la mort d'Asdrubal, tué par un esclave dont il avoit fait mourir le maître. Le jeune général ne tarda pas à réaliser les espérances que l'armée avoit concues de lui. Il s'aguerrit en la menant contre des nations qui n'avoient pas encore été attaquées. De ces contrées pour ainsi dire encore vierges, il en tira des hommes et des richesses dont il envoyoit une partie à Carthage, pour s'attacher le peuple et diminuer le crédit de la faction opposée à sa famille. Il n'y avoit que les succès qui pussent sinon la gagner, du moins lui imposer silence, et la forcer de laisser Annibal libre d'exécuter ses projets contre les Romains.

Les auteurs se sont épuisés en observations, pour décider de quel côté étoit Punique. la justice dans cette guerre, comme si Ap. D. 27:0 jamais cette vertu avoit servi de guide Av. J-C. 218 aux ambitieux. Annibal commença les

江西世界,

diam and

HE RES PROPERTY

IN ICH WINN

Hith wall

hostilités; mais les Romains avoient fait depuis long-temps à son père et à son beau-frère, des provocations qui autorisoient les Carthaginois à une rupture. Sagonte en fut le prétexte. Cette ville étoit très-forte. Les Romains, par un traité, se l'étoientexpressément réservée au milieu des possessions carthaginoises, afin d'y avoir toujours un point d'appui. Annibal ne voulut pas laisser subsister cette citadelle conservée pour lui imposer la loi. Il s'en empara après un siège long et meurtrier, et la renversa de fond en comble. On ne peut imaginer de précautions plus sages que celles qu'il prit pour sa grande expédition. Les troupes qu'il envoya en Afrique, afin de préserver Carthage d'une invasion subite, étoient espagnoles. Celles avec les quelles il se flattoit de réprimer les mouvemens que les Romains pouvoient somenter en Espagne étoient africaines. U lia aussi les princes de ce pays par des traités, incorpora dans son armée beaucoup de leurs soldats et de chess qui devenoient autant d'ôtages, et se sit précéder par des négociateurs auprès des princes dont il devoit traverser les états, afin de se les rendre favorables. Ceux qui refusérent de lui livrer passage, il les combattit.

l'au trav ľEb mer épro pha Cep qu'i Alp gran tiers dans sées pose mill étoit il ar M Les bata

place succ la jo se tr semo

leurs de p terc

pend

ere et à son s qui autone rupture. Cette ville ns, par un ent réservée thaginoises, int d'appui. er subsister ur lui imporès un siége ersa de fond iner de prées qu'il prit Les troupes afin de présion subite, ec les quelles mouvemens nt fomenter ines. U lia ays par des armée beaule chess qui s, et se sit eurs auprès traverser les favorables. lui livrer

avoient fait

L'olivier d'une main, l'épée de l'autre, Annibal s'ouvrit un chemin à travers les Pyrénées, du rivage de l'Ebre aux bords du Rhône. Là commencèrent les grandes difficultés. Il en éprouva beaucoup à transporter ses éléphans sur des radeaux au-delà du fleuve. Cependant il n'en périt aucun, au licu qu'il s'en sauva peu des précipices des Álpes. Le général carthaginois perdit un grand nombre de soldats dans les sentiers étroits de ces roches glissantes, et dans les glaces dont elles étoient hérissées; de sorte que son armée, composée en partant de quatre-vingt-dix mille fantassins et douze mille chevaux, étoit diminuée de plus de moitié quand il arriva en Italie.

Mais la victoire nourrit la victoire. Les soldats qu'Annibal perdoit dans les batailles qu'il livra, étoient bientôt remplacés par ceux que la réputation de ses succès attiroit auprès de lui. Ainsi après la journée de Trébie, si avantageuse, il se trouva en état de combattre glorieusement à Trasimène, et de triompher à Cannes. Mais les Romains instruits par leurs défaites, se rabattirent à une guerre de postes, lui coupèrent les vivres, interceptèrent les contributions, et suspendirent le zèle des recrues; de sorte pendirent le zèle des recrues; de sorte

HI REE WHE

MAR PAR

Mary water

qu'il commença à s'apercevoir d'nn vuide effrayant dans sa caisse militaire et dans ses bataillons. En annonçant ses victoires à Carthage, il envoya demander des hommes et de l'argent. La faction d'*Hannon*, qui dominoit dans cette ville, lui fit refuser l'un et l'autre.

Annibal réduit à lui seul, sans autres ressources que ses talens et son génie, se soutint pendant seize ans dans un pays où tout étoit contre lui. Intrépide dans le danger, fécond en expédiens, ne désespérant jamais, il déconcerta souvent les projets les mieux combinés de ses ennemis; il vit l'Espagne, la Sicile, la Sardaigne arrachés à sa république. On fit rouler à ses pieds la tête de son malheureux frère, sa dernière espérance, et il tenoit encore ferme. Il fallut des ordres réitérés, le danger pressant de Carthage, pour le rappeler en Afrique. La fortune de Scipion l'emporta sur la sienne dans les champs de Zama. Il est vrai que cet habile général ne commandoit plus qu'à une armée composée de nouvelles recrues. La seule force qui lui restat consistoit dans un corps de cinq mille vétérans qui se firent tous tuer sur le champ de bataille. Avec des troupes aussi neuves et levées tumultuairement, pouvoit-il triompher cette cue prof mair riva prin vais som avec paie som

> leui se la rêt rép « e

le s

a l

mo par lui de

de

er san ikanki

HEAL COM

voir d'an e militaire oncant ses ya demanit. La facdans cette antre. sans autres son génie, s dans un Intrépide expédiens, déconcerta

combines gne , la Sià sa répuieds la tête a dernière e ferme. Il anger presappeler en pion l'emchamps de

ile général une armée s. La seule

ui se firent aille. Avec levées tu-

pit dans un

triompher

cette fois des Romains? Carthage vaincue recut la loi d'un vainqueur nabile à profiter de tous ses avantages. Les Romains non-seulement désarmèrent leur rivale, non-seulement lui ôtérent sa principale force en faisant brûler ses vaisseaux, mais ils la taxèrent à des sommes considérables, qu'ils exigèrent avec la plus grande rigueur.

Quand il fallut proceder au premier paiement, la difficulté de ramasser cette somme causa une grande tristesse dans le sénat. Plusieurs ne purent retenir leurs larmes. Annibal trop grand pour se laisser toucher par un sordide intérêt, sourit. On lui en fit reproche. Il répondit : « Ce rire amer qui m'échappe, « est-il plus hors de saison que les « larmes que je vois répandre? C'étoit « lorsqu'on nousa ôté nos armes, qu'on « a brûlé nos vaisseaux, qu'on nous a « interdit toute guerre contre les « étrangers, c'étoit alors qu'il falloit « pleurer; car voilà le coup mortel qui « nous a abattus ».

Revenu dans sa patrie, Annibal se montra aussi bon citoyen qu'il avoit paru bon général. Malgré la faction qui lui étoit contraire, il fut mis en qualité de suffète, à la tête de la république. Il développa dans cet emploi tous les talens propres au gouvernement. L'administration des finances sur-tout et la justice demandoient une grande réforme. Annibal surveilla les premières avec une intelligence et une intégrité fort désagréables à ceux qui y faisoient auparavant de grands profits. Sa sévérité dans le maintien de la justice, lui sit aussi des ennemis. Il ne se resusoit à rien de ce qui pouvoit être utile à la patrie. Annibal, ce général de nombreuses armées, ne dédaigna pas de se mettre à la tête de quelques bataillons, pour repousser de petits princes africains qui faisoient des courses sur le territoire de la république.

Mais les Romains ne lui virent pas plutôt les armes à la main, que leurs inquiétudes se réveillèrent. Ils craignirent l'ascendant que son mérite lui faisoit prendre dans la république, et s'appliquèrent à fortifier la faction qui lui étoit opposée. Ils l'accusèrent d'entretenir des liaisons avec Antiochus et d'autres monarques, pour leur susciter des ennemis; mais c'est encore un problème de savoir s'ils l'ont persécuté parce qu'il les attaquoit, ou s'il les a attaqués parce qu'ils le persécutoient. Au reste, quandil auxoit fait des efforts qour délivrer sa patrie du joug sous

lequin ce i pos pou cère che dor qui reti de s

main éto ver taq des et : bar fut

et s his ma tén mé nit sa

sin sa

THE PERSON

HERE WALL

STATE TO STATE OF

Salumb Salumb

rent. L'adretout et la grande rés premières ne intégrité y faisoient Sa sévérité ice, lui site resusoit à e utile à la de noma pas de se bataillons, rinces afrires sur le

virent pas
que leurs
Ils craignirite lui faiue, et s'apion qui lui
nt d'entretiochus et
eur susciter
pre un propersécuté
n s'il les a
sécutoient,
des efforts
joug sous

lequel elle gémissoit, ce pouvoit être un crime à l'égard des Romains, mais ce n'en sera jamais un aux yeux de la postérité. Leur acharnement à sa perte pourroit saire seul son éloge. Ils le forcèrent de suir de sa ville, d'aller chercher de contrées en contrées des asiles, dont ils troubloient sans cesse la tranquillité par leurs menaces à ceux qui le retiroient. Enfin il s'empoisonna à l'âge de so xante-dix ans, pour ne pas tomber entre leurs mains.

Cette persécution opiniatre des Romains fait tort à la réputation de magnanimité qu'ils affectoient. Si Annibal étoit grand politique, capable de soulever les empires contre eux, il falloit l'attaquer par les mêmes armes, et non par des intrigues dirigées contre sa liberté et sa vie; d'autant plus qu'excepté les barbaries inévitables de la guerre, il ne fut jamais cruel à leur égard. Sa religion et ses mœurs ont été dépeintes par leurs historiens avec les plus noires couleurs; mais d'autres écrivains lui rendent le témoignage le plus honorable sur les mêmes articles. Ils relèvent son humanité, son profond respect pour les dieux, sa sagesse peu commune, sa continence singulière, son mépris des richesses et sa tempérance extraordinaire dans le

sein de l'abondance. Il aima les belles lettres, et les favorisa autant que pouvoit le permettre le tumulte des camps. Dans le sien même, il trouva de quoi satisfaire son goût par l'extrême variété de connoissances que devoit y apporter la multitude de nations dont son armée étoit composée. On dit qu'il parloit, ou du moins entendoit toutes leurs langues.

III'. guerre punique.

La troisième guerre puique ne doit pas être regardée comme une véritable Ap. D. 1850. guerre. Ce fut, pour ainsi dire, la dernière convulsion d'une victime qui s'est long-temps débattue sous le conteau, dont le sang s'écoule, et qui enfin expire. Il ne sera pas inutile de retracer encore en peu de mots cette dernière catastrophe d'une ville si célèbre. Le sénat romain, inquiet et jaloux de voir le corps énervé de la république carthaginoise reprendre quelque vigueur, se détermine à le détruire entièrement; mais il emploie à ce funeste projet toutes les perfides gradations que pent suggérer une politique astucieuse. Il fait d'abord montre de deux armées immenses de terre et de mer. Quand il a ellrayé par ce spectacle, et amené les Carthaginois à la nécessité d'une négociation, les généraux demandent trois

prem infor nees de g trine drir arrac ques SULVE Arri licite conf bliqu à fai suls. et bi voye mên succ d'in

cents

ord les cuti suffi leur

à tı ave

leur

SPERMENT &

THE FRAIT

OF SER WHITE

HARL STATE

Part is 401

a les belles
nt que poudes camps,
iva de quoi
ême variété
y apporter
t son armée
t'il parloit,
outes leurs

que ne doit ne véritable lire, la derme qui s'est le conteau, ui enfin exde retracer te dernière élèbre. Le oux de voir olique care vigueur, tièrement; este projet s que pent ieuse, Il fait rmées im-Quand il a amené les 'une négondent trois

cents jeunes gens en ôtages, tirés des premières familles de la république. Ces infortunés partent. Les mères, forcenées de douleur, font retentir la ville de gémissemens, se frappent la poitrine, jettent des cris capables d'attendrir les cœurs les plus durs. Il faut les arracher des bras de leurs enfans. Quelques-unes se jettent à la nage, et suivent les vaisseaux qui les emmènent. Arrivés à Lilibée, le général romain félicite les conducteurs des ôtages de leur consiance dans l'indulgence de la république, et les engage, pour l'obtenir, à faire tout ce qu'ordonneront les consuls. Cette condition étoit bien vague et bien dangereuse; cependant les envoyés s'y soumettent.

Ces consuls, qui commandoient euxmêmes les armées, font leurs demandes successivement, et à plusieurs jours d'intervalle, de peur que l'atrocité des ordres connus tous ensemble, ne révolte les infortunés, et n'en arrête l'exécution. Ils exigent, 1°. une quantité suffisante de blé pour la subsistance de leurs troupes; accordé sans difficulté. 2°. Qu'ils remettent toutes leurs galères à trois rangs de rames; abandonnées avec douleur. 3°. Qu'ils livrent toutes leurs machines de guerre, et apportent au camp des Romains généralement toutes leurs armes; données avec regret et inquietude. Voilà les malheureux dépouillés hors d'état de se défendre et de soutenir un siège. A présent, déclarent les impérieux consuls, abandonnez votre ville, qui va être détruite; emportez en ce que vous pourrez; il vous est permis d'en bâtir une autre, pourvu que ce soit à plusieurs lieues de la mer, sans murailles ni fortifications. Voilà la justice, la clémence, la magnanimité romaine manifestées dans tout leur jour.

Une affreuse désolation s'empare de la ville, lorsque les députés y apportent ces tristes nouvelles. Au désespoir succèdent la rage et le dépit. Dans son premier mouvement, le peuple massacre ce qu'il rencontre de sénateurs et de gens en place, pour avoir tout accordé aux Romains, et s'être laisse priver de tous les moyens de défense. Cependant le courage renaît de l'excès même du malheur. Tous jurent de mourir plutôt que de se soumettre à des conditions si iniques. De cette résolution naît une guerre qui dura environ deux ans. Mais à la fin, Carthage fut serrée de près. Tout ce qu'il est possible à des hommes dans l'état de détresse où on les avoit réduits, les Carthaginois le firent, jus-

qu'à
auci
roui
mair
en r
défe
flam
pitè

viro
fonc
de l
bâti
part
secc
qu'i
elle

pire cen pou les

des no la l'o

pli

THE PART 1187.1814

**非洲通用的** 

10年11年1 CHR18 81 881

**中国共和** 

THE PERSON

CEASE HOUSE

WELL THE

A Best of White

OIS. généralement s avec regret lheureux dé. éfendre et de nt, déclarent donnez votre emportez en us est permis urvu que ce a mer, sans Voilà la jusnanimité roat leur jour. s'empare de y apportent sespoir sucans son prele massacre ateurs et de out accordé sé priver de Cependant s même du ourir plutôt onditions si ı naît une x ans. Mais ée de près. es hommes

n les avoit rent, jus-

qu'à construire de leurs vieux bois, des anciens ferremens abandonnés à la rouille, une flotte qui effraya les Romains. Ils défendirent leur-ville de rue en rue, jusqu'à la citadelle, que les désenseurs eux-mêmes livrèrent aux flammes, dans lesquelles ils se préci-

nitèrent.

Ainsi périt la première Carthage, environ sept cent cinquante ans après sa fondation. Les Romains, en expiation de l'injustice de leurs ancêtres, en rebâtirent plusieurs années après, sur une partie du même emplacement, une seconde, qui n'acquit cependant quelqu'illustration que sous Auguste. Alors elle passa pour la seconde ville de l'empire romain. Maxence la réduisit en cendres. Elle redevint assez importante pour tenir un rang considérable entre les villes d'Afrique sous Genseric, roi des Vandales. Bélisaire l'attacha de nouveau à l'empire romain. Enfin, vers la fin du septième siècle, les Sarrasins l'ont détruite au point qu'il n'en reste, plus la moindre trace.

## NUMIDES.

L'histoire des Carthaginois donne Numidie. entre la Mé-quelque connoissance des peuples qui diterannée, les avoisinoient.

la Gétulie,

les rivières et de Tusca.

En se plaçant à Alger, à l'ouverture de Mulacha à-peu-près des pays qui composoient la Numidie, on trouve des contrées embellies d'un sol fertile; à côté de plaines sablonneuses et stériles, des cantons peuplés et déserts, ce qui fait qu'un ancien géographe la comparoit à une peau de léopard. Les enfoncemens des mon. tagnes fournissent des retraites délicieuses contre les chaleurs de la plaine, des aspects rians et variés, des vergers féconds en fruits excellens; de leurs pentes découlent des eaux fraîches, peut-être les meilleures du monde. D'anciens volcans reculés dans les terres. près des sources froides, versent des eaux chaudes, dont l'heureux mélange forme des bains salutaires. La Numidie étoit bien cultivée, et donnoit des blés en abondance. Les débris des villes qui la couvrent, attestent qu'elle a été trèspeuplée. Les Romains y avoient porté le goût des arts; quelques monumens

en pr gui il angt de ce

es C rion et Gr e cu. du at n pe eurs t ce omn t add

> y a rom aux ans, ous ont nie. ort e

econ

ans

t des gale eur elle

THE PROPERTY WHEN WE

nois donne peuples qui

l'ouverture composoient contrées emté de plaines des cantons it qu'un anraites délide la plaine, des vergers s; de leurs x fraîches, du monde. ns les terres, ent des eaux lange forme midie étoit des blés en villes qui la a été trèsoient porté monumens •

en présentent encore des vestiges. On y a frappé des médailles. Leurs légendes, quine sont ni grecques, ni romaines, prouvent que les Numides avoient une angue particulière, peut-être composée de celles de différens peuples, dont on es croit descendus.

A juger de leur origine par leur religion, ils ont été Egyptiens, Phéniciens t Grecs; puisqu'ils avoient les dieux et e culte de ces différentes nations. On a e culte de ces umerones munides, et autrefois partager les Numides, et n peut encore partager leurs succeseurs en deux pauples, ceux des villes tà une peau et ceux des campagnes; les premiers, ns des mon commerçans industrieux, amis du luxe, t adonnés aux vices qu'il entraîne. Les econds, bons cultivateurs, et simples ans leurs mœurs. Il y a toujours eu, et l y a encore des hordes ambulantes qui romènent leurs familles et leurs besaux dans les contrées privées d'habians, dont ils se font une propriété. lous, dans les villes et les campagnes, ont également ardens pour la polyganie. La cavalerie numide à toujours été ort estimée. Les guerres des Romains t des Carthaginois, qui la recherchoient galement, l'ont rendue très fameuse. eurs chevaux ne connoissoient ni la elle ni la bride. Le cavalier les conduisoit avec une simple baguette, même dans les batailles. Quoique leur cou, tume fût d'arriver sur l'ennemi impé. tueusement, et de s'éloigner pour ains men dire à la débandade, ils chargeoient ce. pendant quelquefois, et se retiroient avec ordre.

On ne connoît point d'autre gouver nement entre les Numides, que celui des rois. Mais d'épaisses ténèbres, con vrent l'histoire de ces princes, jusqu'an par l moment où des liaisons d'intérêt avec les Carthaginois leur ont donné quel que célébrité. Vraisemblablement, rendoient leurs peuples heureux par le paix. Ils ouvroient leurs ports au commerce. On a vu que Iarbas accueilli Didon et ses Tyriens. Les Phéniciens furent aussi reçus, et même on souffr qu'ils établissent des colonies; mais le Numides eux-mêmes ont été peu com mercans. On ne leur voit point de ma rine propre. Dans les derniers temps ils trasiquoient de leur courage, transportoient leurs escadrons où solde les appeloit, en Espagne, en Ita lie, en Sicile, sur les vaisseaux cartha ginois et romains.

Ces républiques rivales se serviren Massinissa. souvent ensemble des Numides, pare Av. J.-C. 194. qu'étant partagés en différens royaumes

Pau les thag alter Mas out ensu Ron en ca Leur vec toie out

elle

es és es cr Ga ie, 1 on f agme

elon rère d ransn nleve

aren surp **Pesal** 

n m liand

F. S.C. IN LEWISE

164 日本

ette, meme ie leur cou-

me on souffri été peu com point de ma rniers temps. courage, e adrons où k pagne, en Ital

es se serviren rens royaumes

elles avoient l'art de l'opposer l'un à l'autre ; et il est quelquesois arrivé que nemi impi les Numides Romains au commencement d'une guerre, se trouvoient Carer pour ainsi thaginois à la fin, et réciproquement. Ces se retiroient alternatives se sont remarquées entre Massinissa et Syphax. Le premier, out dévoué d'abord à Carthage, gagné nutre gouver ensuite à Rome par Scipion. Le second, que celui Romain d'abord, rendu Carthaginois nebres, cou par Sophonisbe, sa femme, se vit traîné ces, jusqu'ai par captivité à Rome, con il carthagine captivité à Rome captivité à Rom l'intérêt avec Leurs exploits guerriers sont confondus vec ceux des républiques dont ils leureux par le toient auxiliaires; mais leur vie, surout celle de Massinissa, détachée de bas accueilles événemens, mérite encore d'exercer s Phéniciens

Gala, roi d'une partie de la Numipnies; mais le lie, mourut pendant que Massinissa, on fils, apprenoit la guerre en Esagne, sous les drapeaux Carthaginois. elon les lois de la Numidie, Desalcès, ère de Gala, prit la couronne, et la ransmit à Capusa, son fils. Elle lui fut nlevée avec la vie par *Mézétule*, son arent, qui crut couvrir et assurer son isseaux cartha surpation, en épousant la veuve de Pesalcès, nièce du premier Annibal. unides, paro lience de lience de l'entre l'appuya par une liance des forces de Syphax, roi

d'une autre partie de la Numidie. Mas sinissa, instruit de l'usurpation, quitt l'Espagne, et vient revendiquer la con ronne, que le droit de la naissance la adjugeoit. Bocchus, roi de Mauritanie lai donna des troupes qui le condui sirent seulement sur la frontière, et re broussèrent chemin. Le mérite seul d Massinissa, sa bravoure, sa réputation saisi déjà étendue, quoique naissante, appoint pelèrent auprès de lui les vétérans de pas contractions de la les vétérans de pas contractions de la les vétérans de son père. Avec un petit nombre den guerriers, il battit Mézétule, ets'ouvi varia le chemin au trône. Il y seroit rest ui r tranquille, sans l'inquiétude des Car I le thaginois, auxquels sa capacité donné ses é de l'ombrage. Ils inspirerent de la ja visbe lousie à Syphax, et ce fut peut-être d'om ce temps qu'ils comblèrent l'infortui létrit du malheureux Massinissa, en luien et le vant la belle Sophonisbe, sa fiance resf qu'ils mirent entre les bras du vie mpo Syphax. En même-temps, ils aidère M chasser l'amant de sorinc royaume. Il se cantonna dans un for et s'y soutint long-temps; mais enfin u'à l fut obligé de fuir, après s'être vailla ment defendu. Des quatre cavaliers l'accompagnoient, deux se noyème les sous ses yeux en passant une rivière, deux autres le transportèrent blessé

mo noi

rass le s cha jam sur,

près con ns d

> tro me

Td

nidie. Mas mourant, dans une caverne, où ils le ation, quitte nourrirent de leurs brigandages.

On le croyoit noyé, lorsqu'il reparut,

naissance lu rassembla une nouvelle armée, et reprit le Mauritanie le sceptre de la Numidie. Siphax l'arracha encore de ses mains. Ne désespérant jamais de sa fortune, Massinissa erroit sur les confins de son royaume, prêt à saisir pour y rentrer, la première occaaissante, aprision qui se présenteroit. Il ne négligea es vétérans de pas celle que lui offrit l'arrivée de Lelius t nombre den Afrique. De ce moment, il fut invale, et s'ouvre variablement attaché aux Romains. Ils y seroit res lui rendirent son royaume, ou plutôt, aude des Carille reconquit par leurs secours. Avec pacité donna es états, il recouvra sa hère Sophorent de la ja visbe. Le laurier de la gloire continua ut peut-être d'ombrager sa tête; mais on a vu qu'il ent l'infortui létrit lui-même le myrthe de l'amour, ssa, en luient le remplaça en gémissant par le cype, sa fiance préssune bre, lorsqu'il présenta la coupe bras du vier mpoisonnée à son amante.

bras du viet impoisonnée à son amante.

Massinissa à été un des plus puissans rinces de l'Afrique et des plus heureux.

près une jeunesse fort traversée, jusu'à la fin de sa vie, qui fut très-longue,
conserva une santé robuste, qu'il dut ins doute à l'exercice et à la sobriété.

s e noyère une rivière, le tèrent blessé a morceau de pain bis. A l'âge de Tom. 5

·t

la

el

lie

di

0

((

av

m

de

CO

de

fian

tes

joi

et .

mo

SOD

fit

Ad

ne .

la v

trie

lui-

quatre-vingt-dix ans, il faisoit encore les exercices d'un jeune homme, montoit à cheval sans aide, s'y tenant, sans selle, des journées entières. Lorsqu'il mourut, entre quatre-vingt-dix et quatre-vingtquinzeans, son plus jeune fils n'avoit que cinq ans. Il en laissa cinquante-quatre, dont trois seulement d'un mariage le gitime. Ils lui succédèrent, avec chacun une portion de la royauté. Micipsa, la représentation, avec la possession exclusive de la capitale; Gulussa, la guerre; Mastanabal, la justice, et chacun le titre de roi. Cette distribution fut faite par Scipion l'Emilien auquel Massinissa, en mourant, recommanda son royaume. Le romain trouva apparemment dans les trois frères des caractères propres à ce partage. Le guerrier et l'administrateur de la justice moururent. Celui-ci laissa un fils, nomme Jugurtha, que Micipsa fit élever dans son palais, avec Adherbal et Hiempsal. ses jeunes fils.

Jugurtha. Sans doute Micipsa; qui passe pour Ap. D. 2882 un prince doux et sage; découvrit dans Av. J. C. 116 son neveu des dispositions sinistres, puisqu'il chercha; dit-on; à s'en de faire. Il lui donna des commissions périlleuses, et le fit exposer à la guerre des dangers dont il se tira par sa brayour

encore les , montoit , sans selle, 'il mourut, latre-vingtn'avoit que nte-quatre, mariage léavec chacun Micipsa, la ssession ex-Fulussa, la justice, et distribution nilien auquel recommanda trouva apparères des cae. Le guerrier justice moufils, nomme lit élever dans  ${f et}\, {m H}iempsal$ 

ui passe pour lécouvrit dans ons sinistres, n , à s'en dé mmissions pé à la guerre par sa brayour

et son habileté. Ses succès lui concilièrent l'estime générale. Il avoit des traits réguliers, étoit bien fait, orné de tous les talens de l'esprit. Ennemi du luxe et des plaisirs, il s'exerçoit avec ceux de son âge à la course, à lancer le javelot, à monter à cheval, et, supérieur à tous, il savoit pourtant s'en faire aimer. La chasse contre les lions et les bêtes féroces étoit son unique divertissement. Pour achever son éloge, « il excelloit en tout, et parloit peu de « lui-même ». Tel étoit Jugurtha, et avec ses belles qualités, c'étoit un monstre de cruauté, d'ingratitude et de perfidie.

Soit que Micipsa fut revenu sur le compte de son neveu, soit qu'il espérât de le gagner par ses bienfaits et la confiance, il l'adopta, et le déclara par son testament héritier de sa couronne, conjointement avec ses deux fils, Hiempsal et Adherbal, qu'il lui recommanda en mourant. Jurgurtha promit tout. Mais son oncle ne fut pas plutôt mort, qu'il fit assassiner son cousin Hiempsal. Adherbal auroit eu le même sort, s'il ne s'étoit sauvé à Rome, où il implora la vengeance du sénat contre le meurtrier de son frère, et sa protection pour lui-même. L'assassin, en égorgeant son

POR PRINCIPAL

This is a series

cousin, s'étoit emparé des trésors de la couronne; il s'en servit pour se justifier à Rome, et même pour faire retomber l'accusation sur Adherbal, comme complice d'un complot tramé

par les deux frères contre lui.

Ce succès l'enhardit dans le dessein d'enlever à son cousin la petite partie du royaume qui lui restoit. Il l'enserma dans sa capitale, et mit le siége. Rome envoya une première et une seconde députation, que l'or de Jugurtha rendit inutile. Adherbal capitula, sous condition d'avoir la vie sauve. Jugurtha le jura, et le fit égorger. Il savoit par les Romains eux - mêmes, que des monceaux d'argent étoient une digue assurée contre les clameurs du peuple, contre les décrets du sénat, contre les entreprises des généraux. Défendu par ce retranchement, il brava tous leurs efforts. Deux corps de troupes vinrent en Afrique, commandés par un prince du sénat, par un consul, armés des foudres vengeresses de la république. Ils menacèrent, furent appaisés avec de l'or, et se retirèrent sans les lancer. Jugurtha osa même venir à Rome. Il osa y faire assassiner Massiva, fils d'Hiempsal, qui demandoit la punition de la mort de son père, et revendiquoit son

CIIII'R

((

co sm co tré

se haï mai Roi le i

retr ses léra rédi

lui l à se pou la p

des serv com

son !

RESERVE AND INC.

gang an **datk** 

trésors de our se juspour faire Adherbal, plot trame

le dessein te partie du l l'enferma iége. Rome ne seconde irtha rendit , sous con-Jugurtha le voit par les e des monigue assurée ple, contre e les entreu par ce releurs efforts. vinrent en n prince du des foudres ue. Ils mevec de l'or, cer. Jugurne. Il osa y ils d'Hiemnition de la

idiquoit son

royaume; cette fois, ses trésors lui servirent, sinon à se faire déclarer innocent, du moins à échapper au supplice. Il recut l'ordre de quitter sur-le-champ l'Italie. Il se retourna en s'éloignant de Rome, et jetant sur elle un regard d'indignation : « ô ville vénale! s'écria-« t-il, ville vénale! il ne te manque

« qu'un acheteur ».

S'il en est des homines en dignité comme des particuliers, on ne sera pas surpris que le Numide et les Romains corrupteurs et corrompus s'étant montrés l'un à l'autre le fond de leur cœur, se soient réciproquement méprisés et haïs. Jugurtha battit une armée romaine et la sit passer sous le joug. Les Romains le vainquirent à leur tour, et le poursuivirent avec acharnement de retraite en retraite. Il éprouvoit dans ses malheurs les syndéreses d'un scélérat rongé du desir de mal faire, et réduit à l'impuissance. Il vit lever sur luiles poignards de ceux qu'il employoit à ses crimes. Cette trahison fut encore pour lui une ressource, parce que dans la punition des coupables, il enveloppa des innocens riches, dont les biens lui servoient à corrompre le conseil et la cour de Bocchus, roi de Mauritanie, son beau-père, qui lui avoit accordé un

asile. Il fut près, par cette perfidie, d'entraîner ce prince dans une guerre contre les Romains, qui auroit causé sa ruine. Bocchus sentit le piége, et s'en retira à temps. Pour n'y plus retomber, il livra son gendre à Sylla, et Jugurtha, attaché au char du triomphateur, vint donner le spectacle de son ignominie à cette même Rome, qu'il avoit rendue si souvent complice de ses bassesses.

La Numidie prit part aux querelles de Marius et de Sylla, à celles de César et de Pompée, entraînés par les rois que lui donnoient les factions. Chacune avoit dans ses armées de la cayalerie numide. Juba, un des derniers monarques, sincèrement attaché à Pompée, succomba en le secourant. Dans la crainte de tomber entre les mains de César, après une bataille perdue, il se fit percer par un de ses esclaves. Les Numides, sous Auguste et ses successeurs, furent assujétis aux Romains, autant que pouvoient l'être de pareils peuples, impatiens du joug et de la domination, sans frein comme leurs coursiers, et se cabrant comme eux quand on leur présentoit le mors et la bride. Cependant la Numidie a été comptée entre les provinces romaines, ava Ma

diq par pot site det pay la l' de il y Nu Ils

ont poi rag Atl par me

iles

éto cipa d'o

THE REAL PROPERTY.

11-11-14

13.18 B 168

性素细胞

STATE OF STREET

the se stage

perfidie, me guerre pit causé sa ge, et s'en retomber, et Jugur-mphateur, son ignoqu'il avoit ce de ses

x querelles celles de înés par les ctions. Chade la cayalerniers moé à Pompée, t. Dans la s mains de erdue, il se claves. Les ses succes-Romains, e de pareils ng et de la omme leurs comme eux le mors et midie a été s romaines, avant même d'être confondue avec la Mauritanie.

#### MAURITANIE.

Fès, Maroc, Tanger, Salé, nous in- Mauritanie, diquent la position de la Mauritanie, entre la Maparsaitement semblable à la Numidie, re, la Cétulie, pour les productions, le terrain, les l'Océan Atsites et les habitans. Elle embrasse le Méditerradétroit qui sépare l'Afrique de l'Es-née. pagne. On ignore la profondeur de ce pays dans les terres, parce que, comme la Númidie, elle se perd dans les déserts de l'Asrique. Il y eut de belles villes : il y en a encore. A la différence des Numides, les Maures ont été marins. Ils se sont hasardés sur l'Océan. Les îles peu éloignées de leurs côtes, leur ont offert un but de navigation et des points de repos qui ont pu les encourager. Il est bon d'observer que le Mont-Atlas a quelquefois fait donner à cette partie de l'Afrique, quoique improprement, le nom d'Atlantide.

Le luxe inséparable du commerce, étoit connu chez les Maures. Les principaux de la nation portoient des habits d'or et d'argent, soignoient toute leur personne, non-seulement avec propreté, mais avec recherche. L'infanterie armée d'abord de massues, ensuite d'épées, avoit des boucliers dont elle faisoit un usage très-adroit. La cavalerie se servoit de lances, toutes deux de flêches qu'elles empoisonnoient quelquefois. Les Maures cultivoient très-peu la terre, et seulement pour l'extrême besoin; par conséquent, ils menoient une vie très-sobre. Le peuple s'habilloit de peaux, couchoit sur la terre nue, ou seniement couverte de leurs habits, comme font encore les tribus errantes. Les arts, les métiers se bornoient au plus étroit nécessaire. Cependant si l'on en croit d'anciennes traditions, c'est d'Atlas, qui a donné son nom à leur plus hautes montagnes, c'est d'Atlas que vient la science de l'astronomie, la connoissance des astres, et c'est pour cela qu'on le représentoit portant le ciel sur ses épaules.

L'histoire fabuleuse de Mauritanie se réduit au combat d'Hercule et d'Antée. Celui-ci étoit invincible tant qu'il tou-choit à terre. Hercule l'enleva et l'étouffa dans ses bras, cela veut dire qu'Antée dans une guerre qu'il eut contre Hercule, se soutint long-temps par les puissans renforts qu'il tiroit de

son pha toire que. près père son ďob de 1 lui n Ains gend trahi utile passe Jubo

mon succe de o nom Il po parti

écriv égyp la gra n'écli il tra

reché resté ouvra s, ensuite s dont elle La cavalerie es deux de pient quelent très-peu r l'extrême s menoient e s'habilloit rre nue, ou urs habits, us errantes. ornoient au ndant si l'on tions, c'est nom à leur est d'Atlas ronomie, la rtant le ciel

avec pro-

L'infanterie

auritanie se et d'Antée.

son pays natal, et qu'Hercule en triompha en lui ôtant cette ressource. L'histoire véritable n'est guères plus longue que l'histoire fabuleuse, à quelques noms près. Elle commence à Bocchus, beaupère de Jugurtha. On sait qu'il livra son gendre à Sylla; mais il est bon d'observer qu'il avoit promis au Numide de lui livrer le Romain, à celui-ci de lui mettre entre les mains le Numide. Ainsi le beau - père, très - digne du gendre, ne faisoit qu'hésiter entre deux trahisons, bien déterminé pour la plus utile.

Atlas, le premier roi de Mauritanie, passe pour avoir cultivé les sciences. Juba le jeune, l'avant - dernier des monarques Maures, s'y appliqua avec succès. Elevé à Rome, il y acquit tant de connoissances, qu'on l'a mis au c'est pour mombre des plus savans entre les Grecs. Il possédoit l'histoire tant générale que particulière, il composa celle d'Arabie, écrivit sur les antiquités romaines et égyptiennes, les théâtres, la peinture, t qu'il tou- la grammaire. Les animaux et les plantes leva et l'é- n'échappèrent point à ses observations; veut dire el travailla aussi sur la géographie, et e qu'il eut rechercha la source du Nil. Il n'est long-temps resté que quelques fragmens de ces l'il tiroit de puvrages estimables; mais ce qui doit

consacrer son nom à l'immortalité, c'est que la douceur de son gouvernement lui gagna tellement le cœur de ses sujets, qu'ils lui dressèrent des autels.

### GÉTULES, MÉNALANOGÉTULES, NIGRITES ET GARAMENTES.

Gétulie, entre la mauritanie, la Numidie et le, déserts.

C'est beaucoup qu'on ait conservé le nom de ces peuples, et même trop, puisqu'on n'a rien à en dire. Depuis la Numidie et la Mauritanie, ils s'étendoient plus ou moins vers les déserts, en hordes errantes, tantôt dispersées, tantôt réunies; s'ils ont en des arts, ces arts ont dû être très-hornés. Une religion? elle n'a pu être que peu uni forme, et dénuée de majesté. Gouver nement? Sans doute ils avoient de chefs pour se défendre ou pour attaquer mais jouissoient-ils d'une autorité civile C'est ce qu'on ignore. Le mélange de mœurs et des hábitudes égaloit apparen ment celui des couleurs. Les nuance se rembrunissoient depuis les côtes, a s'étendant vers le désert. Les premie nègres parurent à Carthage vers la s conde guerre punique. Dans ces pu

inl arı vo vai

L

tro
Juj
les
cha
tain

les cor res de pu

la phi la f loit

bau

ces

192 18 dt.

11.

(等相)

era inte

如证货物

ARIT.

a 14 14 18 12

は行動

1 to 18

tale Hall

· phillips

EN EN ARMS

111111

dig ift dell

Ta en trent

rtalité, c'est uvernement de ses sujets, tels.

GÉTULES, MENTES.

t conservé le même trop, re. Depuis la e, ils s'étens les déserts. ôt dispersées, des arts, ces nés. Une relique peu nni esté. Gonver s avoient des pour attaquer: intorité civile! e mélange de aloit apparem . Les nuance is les côtes, a . Les premier lage vers la se

Dans ces pu

infestés de lions, de tigres, de voleurs armés et d'autres bêtes féroces, on voyageoit et on voyage encore en caravanes.

## LYBIE MARMARIQUE, CYRÉ-NAIQUE ET SYRTIQUE.

La Lybie Marmarique est la plus prochaine de l'Egypte. Dans son enclave se
trouvoit l'Ammonide, ou le temple de et Syrtique,
Jupiter Ammon, à dix journées dans entre l'Egyples sables; espèce d'île d'un bon terrain, tanie, la méchargée d'arbres et arrosée par des fonditerranée,
taines. Des géographes disent qu'il n'y
avoit que le temple et ses dépendances,
les autres qu'il s'ytrouvoit une ville assez
considérable, des villages, une forteresse; mais comment un pareil point
de terre dans une mer de sable a-t-il
pu être trouvé et habité?

La Cyrénaïque étoitentre l'Egypte et la Syrtique. On y recueilloit le Sylphium, plante dont il ne nous reste que la figure sur les médailles. Il en découloit une gomme, principale base d'un baume précieux. Les Psyllis, peuple de ces contrées, impatientés de voir le veut

6

du sud les brûler et dessécher leurs reservoirs, entrèrent armés dans le désert de Barco pour lui faire la guerre. Le vent souleva les sables qui les engloutirent. L'histoire fait mention de quelques autres guerres plus raisonnables entre les peuples de ces contrées; mais elles ressemblent à toutes les autres, des ravages, des pillages et la paix.

La Syrtique touchoit à la Méditerranée. Les plus fameux de ses habitans étoient les Lotophages, ainsi nommés parce qu'ils se nourrissoient de la plante lotus, espèce de roseau qu'on croit avoir été la canne de sucre. Non moins insensés que les Psyllis, les peuples de la Syrtique, incommodés par les rayons trop ardens du soleil, lançoient contre cet astre des imprécations, à mesure qu'il avançoit sur leurs têtes. Les anciens historiens placent sur les bords du Niger une peuplade de nains. Entre les coutumes bizarres de ces peuples, dont il est bien difficile qu'on ait connu les mœurs, ils nous donnent comme certains les usages suivans. Les Marmarides avant de marier leurs filles, les présentoient à leurs rois, non pour qu'il les épousassent, mais pour qu'ils satisfissent leurs desirs, s'ils en trouvoient les fiancées dignes. Chez les Nasamones de la

Cy au to rol ris

le est

pie que Ly! enti voit

gen mer tière civil met suite

exacting renc

qu'o

MARMARIQUE, etc.

349

g.org in specia

a side to little

194 Rt 100 P

Cyrénaïque, la mariée ne ponvoit refuser aucun des convives, et recevoit de chacun un présent. Enfin les femmes Lotophages marquoient par des plis à leurs robes le nombre de leurs amans favorisés, et celles qui pouvoient montrer le plus de ces plis étoient les plus estimées.

r leurs re-

is le désert

guerre. Le

es englou-

n de quelisonnables

trées; mais autres, des

a Méditeres habitans

si nommés de la plante pu'on croit

Non moins peuples de

r les rayons

ient contre

, à mesure

es. Les anes bords du

s. Entre les

uples, dont

t connu les

omme cer-

Marmarides

les présen-

pur qu'il les Is satisfissent

ent les fian-

mones de la

ix.

#### ETHIOPIE.

La description et l'histoire de l'Ethio-Ethiopie, enpie, pays encore inconnu, ne peut être tre l'Egypte, que très-imparfaite. On y arrive de la etles déserts. Lybie par des déserts. On le parcourt entre des rochers d'une forme qu'on ne voit point ailleurs, entre des précipices horribles, entre des fleuves qui se changent à des temps marqués en vastes mers, entre des peuples, les uns entièrement sauvages, les autres à demicivilisés. Une pareille confusion ne promet ni une grande régularité dans la suite des faits, ini une peinture bien exacte des mœurs et des lieux, mais la singularité pourra suppléer à l'ordre et rendre le tableau intéressant.

Les premiers Ethiopiens ou Abyssins qu'on vit à Rome; parurent de très-

d

ir

tr

0

m

il

q

 $f_0$ 

ta

qu

m

et d'

dι

qı Q le

de

m

VC

al

en

SU

pa

vilaines figures, avec leur teint plus que basanné, le col court, les épaules élevées, qui emboitoient la tête, les yeux très-écartés, le regard féroce, le nez applati, la bouche grande, les dents séparées et aiguës, des corps musculeux et trapus sans aucune grâce. En général tels sont les hommes habitans la vaste région de l'Ethiopie, sauf quelques exceptions. Les femmes n'y sont pas faites pour plaire à d'autres hommes.

Les Troglodytes, tapis dans les cavernes, se nourissoient de serpens, de lézards et autres reptiles. Les Nubiens avoient parmi eux des pygmées. Des autruches grandes comme des cerfs, étoient le gibier des Abatilites; les sauterelles, les tortues, les éléphans, du poisson, le lait de chienne, la nourriture de plusieurs peuples qui en tiroient leur nom. Les Eléphantophages nichoient dans des branches d'arbres, d'où ils partoient pour aller à la chasse des lions, léopards et éléphans. Henreux ceux qui trouvoient des fruits, des racines, des roseaux succulens et autres mets offerts par la nature; dans les cantons les moins ingrets. L'Ethiopie portoit jusqu'à des Antropophages. Leur hoisson est une espèce de bierre.

Il y a eu des villes; quelques - una

社位制

teint plus les épaules a tête, les lérose, le e, les dents rps muscugrace. En es habitans e, sauf queles n'y sont res hommes. dans les caserpens, de Les Nubiens gmées. Des e des cerfs, lites; les sauléphans, du e, la nourriui en tiroient ophages nies d'arbres, er à la chasse iphans. Heules fruits, des lens et autres dans les can-Ethiopie porphages. Leur bierre.

nelques-unes

même dont les ruines attestent encore de la magnificence. Au milieu des plaines immenses, on trouve, non des montagnes, mais des rochers plus hauts, plus escarpés que les Alpes et les Pyrénées. Les uns ressemblent à des tours, d'antres à des pyramides. Les côtés en sont si unis, qu'on les prendroit pour des ouvrages de l'art. Cependant les sommets sont couverts de bois, de prairies; il y jaillit des fontaines. On y trouve jusqu'à des étangs. Un de ces rochers a la forme d'un château bâti de pierres de taille. La plate-forme qui le termine, a quatre lieues de circonférence. Il faut monter avec des cordes les provisions, et même les animaux. C'est une prison d'état. On y mettoit autrefois les princes du sang, auxquels on ne donnoit que ce qu'il falloit pour ne pas mourir de faim. Quelle triste existence! La nature a tellement poli un de ces rochers, qu'il fait de loin l'effet d'un miroir. Il y a aussi des montagnes semblables à celles qu'on voit partout, et souvent entre elles, des abîmes effrayans.

La température est fort variée; l'air en général fort sain; le froid très-grand sur les montagnes, des chaleurs excessives dans les plaines, des orages accompagnés de grêles, de vents impétueux, et de tonnerre rendus terribles par les échos des montagnes. Le vent sendo, qui renverse tout sur son passage, est commun, et paroît être un typhon terrestre. Ceux qui cultivent la terre sont abondainment payés de leurs peines. Ils font au moins deux récoltes. Les arbres produisent aussi deux fois des fruits. Il n'est pas nécessaire de s'approvisionner de foin pour les bestiaux : dans ce pays chaud, arrosé par les pluies fréquentes et abondantes, la terre est toujours couverte d'herbes. La durée des jours est égale à celle des nuits. Le Nil qui féconde l'Egypte, traverse une partie de l'Ethiopie, y reçoit les eaux de plusieurs grands sleuves, grossis par les pluies abondantes qui rafraîchissent la Zône - Torride, et la rendent habitable, lorsqu'il semble que le soleil devroit la brûler.

On sait que des détachemens d'Arabes sont venus de temps en temps augmenter la population d'Ethiopie déjà existante; mais ils n'ont point par leur mélange, changé la race indigène, dont on ignore l'origine. Le gouvernement paroît avoir toujours été monarchique; mais quelquesois entre les mains des femmes qui se nommoient Candaces, comme les rois d'Egypte, se nommoient Pharaon.

roya Dan héré affec par peut de la ďEg péné babl verse fesso udai piens écrit celle avo Lo dans ongi ons emp

Au

particulation devo ls n le de parei ils. I

Le ro tgie ent sendo, assage, est n typhon a terre sont urs peines. coltes. Les x fois des de s'approbestiaux: ar les pluies a terre est La durée s nuits. Le raverse une les eaux de ssis par les îchissent la dent habie le soleil

les par les

ns d'Arabes
augmenter
à existante;
r mélange,
nt on ignore
paroît avoir
mais quelfemmes qui
comme les
t Pharaon.

Au reste, tantôt il y a eu plusieurs royaumes, tantôt ils se sont réunis. Dans quelques-uns, la monarchie a été héréditaire, dans d'autres, élective et affectée à l'ordre des prêtres, tempérée par des lois, ou despouque. On ne peut rien dire de certain sur le fond de la religion. Il paroît que les dieux d'Egypte, et même ceux de Grèce, ont pénétré en Ethiopie; mais il est probable que l'idolâtrie n'y a pas été universelle; que la cour et les grands professoient le théisme, et que les pratiques udaïques y étoient observées. Les Ethiopiens ont eu une langue propre, et une écriture qui se conserve encore; c'étoit celle des diplômes et des livres sacrés. Il vavoit beaucoup de dialectes.

Les contumes n'ont puêtre uniformes dans un pays si étendu et pendant une longue suite de siècles. Nous présenterons les plus singulières, sans fixer le temps, ni le canton auxquels elles appartiennent. Les gens condamnés à mort, devoient être leurs propres bourreaux. Ils ne devoient pas s'enfuir sous peine de déshonorer la famille. Une mère, en pareille circonstance, tua elle-même son ils. Le fils de la sœur succédoit au trône. Le roi étoit-il estropié, ses domestiques étoient obligés de s'estropier de même.

Il devoit se tuer quand les prêtres la mate envoyoient dire que les dieux le lui or de la mate donnoient pour le bien de ses sujets dors Quand il mouroit, ses serviteurs se donnoient la mort, ou pour marquer de quand le recent de Quand la recent de quand de dans l'autre monde. Quand la race ne s
royale manquoit, quelques peuples oat l'atte
choisi leurs souverains entre les bergers, dû
Les Icthiophages composoient de pois
son pourri une pâte qui devenoit agréable
ent

au goût, apparemment pour eux. la raill vivoient long-temps. Ils exposoient leurs pran morts sur le bord de la mer; le resur a ci les emportoit. Après s'être nourris de L poissons, ils les nourrissoient à leu quo tour. Les habitans d'un canton, fort tour le el mentés des moucherons, ne savoient avoi d'autres remèdes que de passer les jours falle plongés dans l'eau jusqu'au col. On crois ploy roit que les auteurs parlent d'une républis t blique de singes, lorsqu'ils nous disent Le que les hommes d'une contrée perchent leur sur les arbres, sautent de l'un à l'autre corp de branche en branche, possèdent leurs lequ femelles en commun, et se battent pour enfe elles à coup de massue, et sans douteil mên fact qu'une semblable cause ait donné lal, lieu à cette erreur. Il y en avoit qui me funt buvoient que tous les cinq jours; d'au-moi tres jamais. On en auroit fait de hous. A

es prêtres lui matelots. Quelques-uns avoient pour les eux le lui or, vieilles femmes un respect presque d'ade ses sujets, doration. Quand quelqu'un devenoit serviteurs se vieux, insirme, ou inutile à la société, our marquer de quelque manière que ce sût, on ve-aller le servir noit le prier de vouloir bien mourir. S'il nand la race ne se résignoit pas de honne grâce, on es peuples out l'auachoit malgré lui, comme il auroit re les bergers. dû le faire lui-même, à la queue d'un soient de pois saureau qui le traînoit, jusqu'à ce qu'il renoitagréable ent rendu le dernier soupir. Les funépour eux. Ils railles chez eux étoient un jour de posoient leurs grande joie. En général, ils pratiquoient

ner; le resur la circoncision.

Leurs cheveux leur servoient de carquois; ils y sichoient leurs sièches, dont
nton, forttour le empoisonnoient la pointe. Leurs arcs ne savoient proient quatre coudées de longueur. Il passer les jours falloit une force extraordinaire pour les u col. On croi ployer; eux seuls en étoient capables. Ils tiroient en fuyant comme les Parthes. Le cuivre étoit leur métal précieux, l'or ntrée perchem eur tenoit lieu de fer. Ils enduisoient les e l'un à l'aute corps de leurs parens, de plâtre, sur ossèdent leur lequel ils traçoient leur figure, et les e battent pour ensermoient dans des cercueils précieux, t sans douteil même, dit-on, dans des caisses de crisuse ait donné pal, qui laissoient voir les traits du dén avoit quint sunt, dont le cadavre se conservoit au q jours; d'au moins une année dans la maison.

it fait de bond. Après tant de bizarreries, fixons à peu

près le jugement sur un peuple qu'il semble que les auteurs Grecs se sont plu Moi à dégrader. On ne peut douter qu'il n'y ait en parmi eux des hommes recom. mandables par leur science et leur sagesse. Ils avoient des colléges de prê. tres, par conséquent des assemblées d'hommes, qui en s'acquittant des cérémonies du culte, avoient encore le temps de s'appliquer à acquérir des connoissances, et à s'y perfectionner C'est toujours de ces espèces de sanc. tuaires que sont sortis les premiers rayons de lumière qui ont dissipé les ténèbres dont le berceau des nations se trouvoit environné. Les Ethiopiens étoient naturellement intrépides, mais violens, ik étoient généreux, francs, humains prompts à pardonner les injures, et zélés partisans de la justice. Il ne faut pas juger la nation d'après l'espèce de monstre Ethiopien dont nous avons donné le portrait, en remarquant que Rome s'en étonna; au contraire, ils sont grands et bien faits, et leurs femmes agréables, Les enfans naissent rouges. Ils apportent sur le nombril, comme les nègres, une tache poire qui sétend et les couvre d'un noir d'ébène très-luisant.

Plus de deux mille ans nous donneron seulement quelques lignes d'histoire

end ien lief non

> lesc nt ( u'il hida

em

ien iept u'il ran isto

it-c Dis. est lus

> nsi D es ( usi enc

èș-a per

leu

ittant des céent encore le e les ténèbres ons se trouvoit s étoient natu. is violens, ils cs, humains, njures, et zélés e faut pas juger e de monstre ons donné le que Rome s'en sont grands et nes agréables, s. Ils apportent es nègres, une es couvre d'un

ous donneront res d'histoire.

On y placera, si l'on veut, une prépeur le qu'il endue conquête de l'Ethiopie par ecs se sont plu Moise, à la tête des Egyptiens; le outer qu'il n'y royage de la reine qui vint visiter Salo-mines recom. mon dans sa gloire : on la croit Ethio-ence et leur pienne. Une tradition constante la rend olléges de pre. hef, par un enfant qu'elle eut de Saloes assemblées non, d'une dynastie qui a régné longemps, et qui règne peut-être encoré. ent encore le Les principales familles se font gloire de acquérir des lescendre des Juifs. Ces deux nations perfectionner, ont été long-temps en guerre. On a cru pèces de sanc. m'il est sorti d'Ethiopie des armées forremiers rayons nidables contre la Judée. Les Ethioiens sont un des premiers peuples qui ient embrassé la religion chrétienne, u'ils professent de nos jours avec un rand mélange de judaïsme. Enfin, leur istoire ancienne est si stérile, qu'à peine nit-on le nom de quelques-uns de leurs pis. Mais on est mieux instruit de ce qui est passé en ce pays dans des temps lus modernes et jusqu'à nos jours, nsi qu'on le verra par la suite.

De même on ne doit pas s'attendre à es développemens fort intéressans sur usieurs autres peuples dont les comencemens n'offrent que des notions ès-abrégées et fort incertaines. Il faut pendant faire connoître leur existence leurs mœurs primitives, afin que l'on

soit, pour ainsi dire, familiarisé avec leu dépo phisionomie, lorsque jouant un rôle plu form intéressant, ils paroîtront avec éclat su soule le grand théâtre du monde. Nous allon et le donc parcourir la terre, et placer chacur sont de ces peuples dans l'endroit qui l'a vi jouit naître. Nous les reprendrous ensuit fruit successivement à mesure que leurs ac du n croissemens leur ont acquis un rangent distingué dans l'histoire.

#### ARABES.

prod pays or, e gom

espè prix.

L

L'Arabie est considérée comme un Arabie, entre presqu'île. Les géographes, depuis long et m la mer Rou- temps, y reconnoissent trois parties mon ge le golphe dont les noms ne doivent pas être profils o méditerranée à la lettre. Dans l'Arabie pétrée, il y rêtoi et l'Euphrate des endroits d'un sol doux ; l'Arabi tribu déserte ne manque point d'habitans poin l'Arabie heureuse, très-digne de sa qui delà lification, se ressent, dans quelques et possidroits, des imperfections de ses deu rêva voisines. L'Arabie pétrée contient de de le déserts, entre autres celui de Sina de v mais dans la plus grande partie on trouve de s un sol fertile, et les déserts n'y sont pou l'ant ainsi dire que parsemés; au lieu que y a, dans l'Arabie déserte, ce sont des plains des

iarisé avec leu dépourvues de puits, de fontaines, qui int un rôle plu sorment une espèce d'Océan de sable, avec éclat su soulevé par les vents comme les vagues, e. Nous allon et les endroits fertiles, en petit nombre, placer chacur sont les îles. Enfin, l'Arabie heureuse froit qui l'a vi jouit de l'air le plus pur, donne des drons ensuit fruits délicieux, produit le meilleur café e que leurs ac du monde. L'Arabie a toujours été le equis un rand centre d'un commerce actif, tant de ses productions, que de celles des autres pays, dont se chargent les caravanes: or, encens, myrrhes, pierres précieuses, gomme, parfums, épiceries, et toute espèce de marchandises du plus grand prix.

ée comme un Les Arabes se partageoient en anciens es, depuis long et modernes. Les premiers faisoient retrois parties monter leur origine jusqu'à No, petitnt pas être profils de *Noé*, par *Sem*. Les seconds s'arce pétrée, il y rêtoient à *Ismaël*, fils d'*Abraham*; et les doux; l'Arabi tribus les plus distinguées ne poussent int d'habitans point actuellement leurs prétentions aufligne de sa qua delà. Quand on a connu certains nobles ns quelques et possédés de la manie généalogique, ne ns de ses deu révant qu'écussons, et ne parlant que se contient de de leurs alliances, on n'est pas surpris elui de Sina de voir les Arabes s'occuper avec tant partie ontrom de soin de tout ce qui peut constater rts n'y sont pou l'antiquité et la pureté de leur race. Il s; au lieu que y a, dans ces traditions, des miracles, sont des plant des choses invraisemblables, dont la mémoire a été conservée. Les Arabes y trouvent de quoi alimenter leur vanité; mais ces traditions ne méritent pas d'être transmises à d'autres

peuples.

Les coutumes, les mœurs, le génie des Arabes, à la religion près, n'a pas subi de changement depuis trois ou quatre mille ans. Ceux qui ont été errans le sont encore, soumis, comme de temps immémorial, à des émirs, qui sont chefs d'une famille, d'une tribu, et enfin d'un assemblage de tribus. Ils sont appelés bédouins, ou vagabonds, Ceux des villes se gouvernoient de même, autant que la police pouvoit le permettre. L'égalité entre les familles se remarquoit dans la succession au trône, L'héritier présomptif de la couronne, étoit l'enfant qui naissoit immédiate. mentaprès l'inauguration du roi. Afin de n'y être pas trompé, toutes ses femmes, déclarées enceintes, étoient gardées et servies avec attention, jusqu'à ce qu'une d'entre elles accouchât. On installoit le roi dans une assemblée générale. Aussitôt qu'il avoit pris en main les rênes du gouvernement, il ne lui étoit plus permis de sortir de son palais. S'il enfreignoit cette loi, il étoit non-seulement permis, mais même commandé de le

lapi obé I

mu

le c ange vinit nois

créa ce th tribu Ils se celle

honn La re parm de l'a

> pense ques insi ance

est h tre l 'a p

excel. our

Ces p ateri us d n m

To

Les Arabes menter leur ns ne méris à d'autres

ars, le génie orès, n'a pas uis trois ou ont été ers, comme de s émirs, qui d'une tribu, de tribus. Ils a vagabonds. ent de même, voit le pers familles se ion au trône. a couronne, immédiate. u roi. Afin de ses femmes, nt gardées et u'à ce qu'une n installoit le érale. Aussiles rênes du oit plus pers. S'il enfrein-seulement

mandé de le

lapider; du reste, on lui devoit une obéissance sans réserve.

La religion des Sabéens, la plus commune chez les Arabes, consistoit dans le culte des étoiles, des planètes, des anges, qu'ils honoroient comme des divinités subalternes; mais ils ne reconnoissoient qu'un seul deu suprême, créateur et conservateur "univers. A ce théisme déjà trop mélangé, quelques tribus joignirent d'autres superstitions. Ils se faisoient des idoles, ou prencient celles de leurs voisins. Ils rendirent des honneurs divins, même à des animaux. La religion des mages a été en honneux parmi eux. Ils croyoient à l'immortalité de l'ame, à des peines et à des récompenses dans une autre vie. Enfin, quelques tribus ont embrassé le judaïsme, insi que le christianisme, des la naisance de ces deux religions. Leur langue est harmonieuse, expressive, et peutêtre la plus abondante de l'univers. Elle l'a point changé, non plus que leur a octère. Ils étoient bons orateurs et acellens poetes, assez bons astronomes our partager régulièrement leur année. Ces peuples croyoient aux songes, et les nterprétoient. Ils n'étoient pas dépourus de connoissances en mécanique et n médecine. L'exercice des armes et du Tom. 5.

cheval étoit fort pratiqué, comme un moyen de conserver leur indépendance. Ils avoient souvent entre eux des querelles qui finissoient ordinairement par des combats. Ils disoient en commun proverbe: « Dieu a donné quatre choses « particulières aux Arabes, des turbans « au lieu de diadèmes, des tentes au « lieu de maisons, des épées au lieu de « retranchemens, et des poèmes au lieu « de lois écrites ».

Les Arabes allient l'hospitalité au bri. gandage. Ils recoivent avec cordialité ceux que le hasard ou le besoin conduit à leurs tentes: ils allument même la nuit, sur les hauteurs, des feux pour guider les voyageurs. Ces feux s'appellent feux d'hospitalité; mais en même temps qu'ils se font un devoir de cette généro. sité à l'égard les uns des autres, ils pillent sans ménagement ceux qui passent sur leur terrain. Ils disent que leur per Ismaël, chassé de la maison paternelle, a recu de Dieu, pour patrimoine, la déserts, avec permission de prendre tout ce qui s'y trouveroit; qu'étant ses héritiers, ils entrent dans tous ses droits; et ils se croient par-là autorisés à se dédommager, non-seulement sur la posté rité d'Isaac, mais aussi sur tous le autres hommes, avec lesquels ils s

Juntin gaz que nêt am leu mo

> bles pou L que

auguablu ils relig main com des c

geus n'ave Sarra feme Cet

disfé

comme un dépendance. eux des queairement par en commun juatre choses des turbans es tentes au es au lieu de emes au lieu

sitalité au bri. ec cordialité soin conduit ent même la es feux pour ux s'appellent n même temps cette généro. tres, ils pillent ni passent sur ue leur père on paternelle, trimoine, les e prendre tout étant ses hérisupposent la même parenté qu'avec les Juis. Quand ils reviennent avec du buin , ils ne disent pas j'ai pris , mais j'ai gagné telle chose. Du reste, ils ne manquent ni de problité entre eux, ni d'honnêteté avec ceux qu'ils reçoivent comme amis. Quoique rien ne soit fermé dans leur camp, il ne s'y commet jamais le moindre vol, et ceux qu'ils ont dépouillés éprouvent d'ailleurs tous les soins de l'humanité ; quand ils sont blessés, et obtiennent même des secours pour continuer leur route.

Les pélerinages ont toujours été fréquens chez les Arabes. Ils avoient des augures et des règles de divination. Les ablutions étoient fort pratiquées; mais ils n'y attachoient pas encore d'idees religieuses. On coupoit sur-le-champ la main droite à quiconque étoit surpris à commettre quelque vol, et on infligeoit des châtimens publics aux dissipateurs. Au contraire, on témoignoit beaucoup de respect à ceux qui faisoient avantageusement valoir leurs biens. Les chefs n'avoient qu'un pouvoir très-limité. Les ses droits; et Sarrasins, tribus d'Arabes, avoient des risés à se de femmes qu'ils louoient pour un temps. t sur la poste Cet usage, remarquent les auteurs, ne sur tous les différoit pas beaucoup du divorce.

esquels ils se Ismaël et sa mère Agar, ayant été

obligés de quitterla maison d'Abraham, nne se retirerent dans le désert. Avant la naissance de son fils, la mère avoit en la promesse qu'il seroit le père d'une nation puissante; que lui et ses descendans vivroient dans un état d'inimitié avec le genre humain, et que néanmoins ils ne seroient jamais subjugués par ant cune puissance étrangère. La vérité de cette étonnante prédiction, paroît de montrée par la manière de vivre, la puissance et le gouvernement des Arabes du désert, depuis le temps d'Ismael, jusqu'à ce jour. Ils ont vécu, et continuent de vivre de butin. Ils m'ont jamais été dans un état de sujétion totale, et ils vivent encore actuellement dans un état d'indépendance qui vérifie la seconde partie de la prophétie, comme la prodigieuse puissance des Sarrasins descendans d'Ismaël, vérifie la première.

Sous Al-Ashram, l'année même de la naissance de Mahomet, arriva un miracle que l'imposteur a consacré dans son' Alcoran. Al-Ashram entreprit de détruire la Mocque. Il se présenta devant cette ville avec une armée formidable; mais il arriva du côté de la mer une nombreuse volée d'oiseaux, pas plus gros que des hirondelles : ils avoient trois pierres, une dans chaque patte, et

lenti elles seule ohev On s truit les c pier devo vele lité mut sein maî et l aup

> sou et s rég de " ( ( (

An

son

app

arn

« f Nonér ère avoit en père d'une ses desceni at d'inimitié e néanmoins gués par an-Da vérité de , paroît des ivre, la puises Arabes du Ismael, just continuent t jamais été otale, et ils dans un état la seconde me la prodisins descenemière.

ée même de rriva un minsacré : dans entreprit de orésenta demée formité de la mer ux, pas plus : ils avoient ue patte, et

l'Abraham, une dans le bec, pas plus grosses qu'une et. Avant la lentille, mais si pesantes, qu'en tombant. elles perçoient de part en part, nonseulement les hommes umais encore les chevaux, les chameaux, les éléphans. On se doute que l'armée fut bientôt détruite. Pour augmenter le merveilleux, les commentateurs ajoutent que chaque pierre portoit le nom de celui qu'elle devoit percer. Sous Amru, on vit renouveler l'étonnante complaisance ou fidélité de ces courtisans qui se sont fait mutiler, défigurer, blesser, dans le dessein de procurer des succès à leurs maîtres. Kasair se fit couper les oreilles et hattre de verges pour s'introdoire auprès de la reine de Séba, avec laquelle Amru étoit en guerre. Elle le reçut dans son palais; il abusa de sa confiance, et fit apporter des caisses remplies d'hommes armés qui l'assassinèrent.

Al-Nooman abdiqua la puissance souveraine après un règne de trente ans, et se retira dans le désert. Ne pouvant régner éternellement, peu lui importoit de quitter le trône plutôt ou plus tard. « Qu'est-ce qu'un royaume, disoit-il, « qui ne peut manquer d'avoir une « fin »? Une action arrivée sous Al-Nooman, renouvelle le souvenir du généreux combat de Pilade et d'Oreste,

desirant de mourir l'un pour l'autre. Le prince arabé, dans un accès d'ivresse. avoit fait brûler vifs deux de ses amis. qui dans le même état s'étoient endormis à sa table. Revenu à lui-même, il s'imposa la loi de célébrer tous les ans deux jours, l'un heureux, l'autre malbeureux. Dans le premier, il devoit com bler de bienfaits l'homme qui se présenteroit à lui avant tous les autres : dans le second, répandre sur le tombeau de ses amis le sang du premier qu'il verroit. Malheureux dans ses expiations comme dans ses crimes, Al-Nooman rencontra un arabe qui l'avoit reçu chez lui lorsqu'il s'étoit égaré à la chasse, et qu'il étoit excédé de fatigue. Voilà le roi bien embarrassé entre son serment et le devoir d'hospitalité inviolable chez les Arabes. Il s'arrange avec son hôte, lui permet de retourner chez lui comblé de présens, à condition qu'il reviendra pour être immolé, et qu'une caution s'obligera à mourir pour lui, s'il ne se présente pas. Le dernier jour du terme prescrit, la caution paroît résignée à subir le supplice pour son ami; mais l'Arabe ne se sit pas long-temps attendre, et vint dégager sa parole. Interrogé sur le motif de cette générosité, il répondit qu'il la devoit à la religion chrétienne qu'i trui déj au

gra pri Md var de noi de sio co: ava de

fai su mi du fill du

m

CC (( () ()

« «

-

Pautre. Le d'ivresse, e ses amis. ent endori-même, il lous les ans autre maldevoit comi se présenutres : dans ombeau de u'il verroit. ons conime rencontra ez lui lorse; et qu'il oilà le roi erment et le le chez les n hôte, hi comblé de reviendra ine caution i, s'il ne se ir du terme résignée à ami; mais os attendre, terrogé sur il répondit

chrétienne

qu'il professoit. Al-Nooman se fit instruire et baptiser. Avant lui, il y avoit déjà en des monarques arabes attachés au christianisme.

Quelqu'effort qu'aient sait plusieurs peuples, entre autres les Romains, ils n'ont jamais pu assujétir les Arabes. Le grand Sésostris, roi d'Egypte, l'entreprit en vain. Les monarques Assyriens, Mèdes et Perses, ne réussirent pas davantage. Ces derniers se contentèrent de leur amitié, que les Arabes entretenoient par des présens, mais jamais par des tributs. Cambyse demanda permission de passer sur leurs terres pour aller conquérir l'Egypte. Alexandre mourut avant d'effectuer le dessein qu'il avoit de les attaquer, non pour les assujétir, mais seulement pour les vaincre, s'en faire estimer et adorer. Antigone les surprit, s'empara de la ville de Petra, mais fut poursuivi, battu et dépouillé du butin qu'il avoit fait. Démetrius, son fils, revint devant cette ville. Un Arabe. du haut des remparts, lui tint ce discours: « Prince, que voulez-vous? quel « motif vous engage à porter la guerre « dans un désert où il n'y a ni eau, ni « blé, ni vin, ni aucune des choses né-« cessaires à la vie? L'amour de la liberté « nous fait habiter ces plaines arides, et

ill types

« nous sommes résolus pour la conser-« ver, de souffrir des incommodités qui «paroîtroient insupportables à d'autres « peuples. Vous ne changerez jamais « nos sentimens. Vous ne pourrez rester « ici faute de moyens de subsiter. Ainsi « nous vous prions de sortir de notre « contrée, puisque nous ne vous avons « jamais offensé. Acceptez quelques pré-« sens de notre part, et engagez votre « père Antigone à nous mettre au rang « des ses amis ». La harangue eut pour le moment le succès desiré: mais Antigone croyant les avoir épouvantés, renvoya sur leurs terres une armée qu'ils chassèrent, et qui se retira avec honte.

Les Romains, du temps de Pompée, se dirent vainqueurs des Arabes, parce qu'ils avoient prescrit un impôt à deux ou trois tribus. Sous Auguste, un général romain fit une incursion en Arabie, en parcourut une partie, dont la sécheresse, le soulèvement des sables et d'autres incommodités le chassèrent autant que les armes. De quelques expéditions pareilles, les Romains ont prétendu tirer la conclusion qu'ils avoient subjugué l'Arabie; ils ont même frappé des médailles qui le disent formellement; mais une retraite forcée de Trajan, une autre de Sévère, attestent

haut paro cade liand dele pend rom l'écl il av quai mett sont d'en Ils f naiss rabi cone com

TAI

des

une peu occi l'As r la consermodités qui es à d'autres erez jamais nrrez rester siter. Ainsi ir de notre vous avons ielques prégagez votre tre au rang ie eut pour mais Antiantés, renrmée qu'ils vec honte. Pompée, bes, parce pôt à deux , un génén Arabie, t la séchesables et ssèrent aujues expés ont préils avoient me frappé formellee de *Tra-*, attestent

hantement le contraire. Bien plus, il paroît que l'empire romain, dans sa décadence, s'est vu obligé d'acheter l'alliance et le se cours des Arabes. Un prince de leur nation, nomme Mondar, désola pendant cinquante ans les frontières romaines. Il passoit avec la rapidité de l'éclair, d'Egypte en Mésopotamie il avoit déjà mis son hutin en sûre quand les Romains commençoient a mettre en mouvement. Les Abyssins sont ceux qui paroissent avoir pris le plus d'empire sur les Arabes; mais cet empire ne sut ni étendu, ni de longue durée. Ils furent chassés l'année même de la naissance de Mahomet, qui fit de l'Arabie le centre de sa religion et de ses conquêtes ; jet c'est, de see moment, comme nous le verrons, que l'histoire des Arabes devient importante. ins or detailment destroy, the

TARTARES, TURCS, MOGOLS, etc.

ふっといいいいいいい

eb and of the

Après les Arabes, qui font comme une nation isolée, se présentent les peuples qui ont couvert les terrains occupés par les premiers habitans de l'Asie; Tartares, Turcs, Mogols,

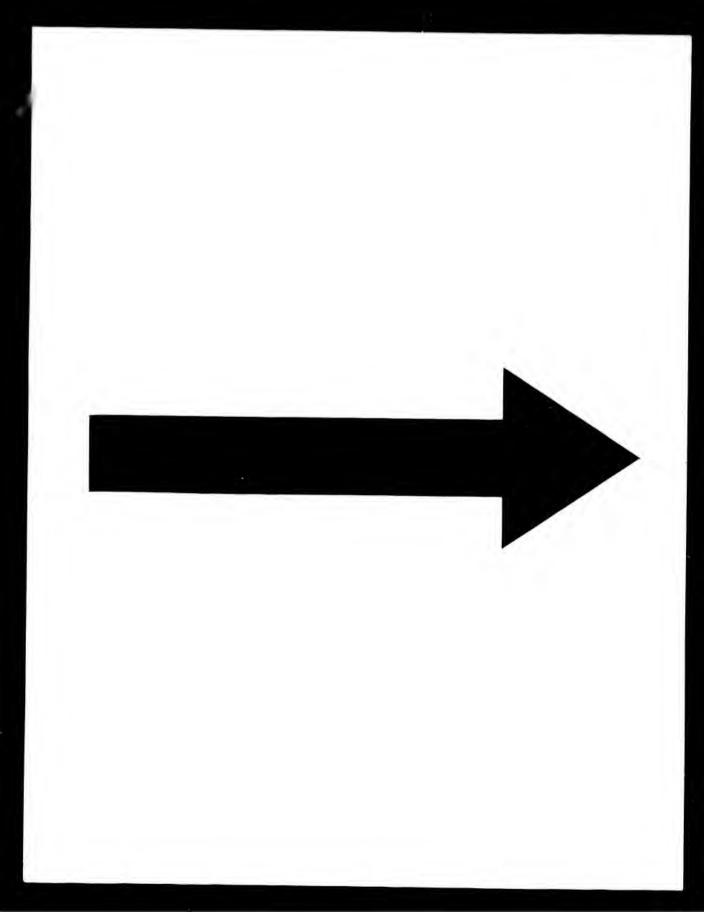



# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STANDAMENT SETTINGS

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

BIN BIN BERNELL STATE OF THE ST

Indiens, et enfin les Chinois inconnts à nos ancêtres.

- La Tartarie a été appelée la manufacture des hommes, officina hominum. De cette partie qu'on dit la plus élevée du globe, dans le fond du nord, entre l'Asie et l'Europe, sont descendus les hommes qui ont peuplé d'un côté le Mogol , la Chine , de l'autre la Russie et la Sarmatie. Quand on ne veut pas entrer dans les discussions géographiques, chronologiques et genéalogiques, on se contente de savoir qu'une grande partie des nations usiatiques et européennes doivent leur origine aux Tartares, qui d'abord ont été les Soythes venus eux-mêmes de Japhet, fils de Noé. Nous marquerons autant que nous pourrons, l'adhérence de tous ces peuples au tronc principal, à mesure que nous en détacherons des branches.

On a déjà parlé des Scythes. Il seroit inutile de répéter la division de cette nation primitive en Scythes nomades ou ambulans, et en Scythes sédentaires, distinction qui existe encore entre les Tartares. On a aussi fait connoître quel ques unes de leurs coutumes, dont la variété est inépuisable. Les rois étoient obligés de conserver avec respect une charrue, un joug, une hache et une

nois incomnis noff cap from lée la manufficina homion dit la plus fond du nord, sont descendus plé d'un côté autre la Russie n ne veut pas ns géographizenéalogiques, qu'one grande ques et euroigne aux Tarté les Southes aphet, fils de utant que nous e tous ces peu-

ythes. Il seront ision de cette es nomades ou s'edentaires, core entre les onnoître quelumes, dont la les rois étoient c'respect une hache et une

à mesure que

branches.

coupe d'or, tombés du ciel en Scythie. Tous les ans, ils présidoient à des sacrifices offerts en l'honneur de ces instrumens si utiles au genre humain. Une de leurs tribus étoit regardée comme sacrée : elle jugeoit les causes des autres, ne portoit point d'armes, et avoit le droit d'asile. Ils reconnoissoient pour législateur Zamolxis, beaucoup plus ancien que Pythagore. Il promettoit une éternelle félicité dans une vie à yenir, à ceux qui observeroient ses institutions. L'influence de ces lois sur les Scythes les a rendus tempérans, justes, réglés dans leurs mœurs, et pénétrés d'un respect religieux pour les engagemens qu'impose l'amitié. Les Scythes nomades transportoient leurs familles dans des charriots à deux, quatre et six roues. Ils aimoient mieux pour leurs courses dans le désert, des cavales que des chevaux, par ce qu'ils se désaltéroient de leur lait. Leur langue, bornée à exprimer des choses usuelles, n'étoit pasfort abondante : leur écriture paroît avoir été dans l'origine hyéroglifique.

Une tradition conservée par les écrivains tartares sait *Tursa*, fils de *Japhet*, père des *Turcs*, et sait aussi sortir de ce patriarche la famille ottomane. Ce premier *Turc* a été inventeur de plusieurs arts, et législateur. On trouve entre ses descendans les chefs des différentes peuplades, principalement des Tartares Mogols. Ils furent tous exterminés dans une guerre malheureuse, il ne resta du peuple entier que deux princes et leur famille. Fuyant les vainqueurs, ils parviennent au pied d'une très-haute montagne, dont le sommet n'étoit accesible que par un sentier fort étroit. Ils s'y engagent et arrivent dans ce lieu. Même difficulté pour la descente; mais elle les mène à une plaine délicieuse; coupée par des ruisseaux, couverte de prairies, d'arbres fruitiers, et entourée de tous les côtés de montagnes inaccessibles. Ces deux familles habitèrent quatre cents ans cet asile, et y renouvelèrent la nation mogole.

Arrivés à un certain de de population, les Mogols se trouvèrent trop à l'étroit. L'envie leur prit de regagner leur pays natal; mais comment sortir d'un endroit si bien fermé? le sentier étoit bouché et même effacé. A force de chercher, ils s'aperçurent que cette montagne qui étoit toute de fer, n'avoit au sommet qu'une médiocre épaisseur. Aussitôt ils apportent une grande quantité de bois et de charbon, et à l'aide de soixante-dix soufflets de cuir, ils fon-

de m m in je ré El que

qu les du de sei do

les mi tiq véi

gli tro

le

asi

On trouve s des diffélement des tous extereureuse, il que deux ant les vainpied d'une le sommet un sentier et arrivent lté pour la à une plaine ruisseaux , es fruitiers, tés de moneux familles s cet asile. mogole.

de popurent trop à le regagner nent sortir le sentier A force de que cette fer, n'avoit épaisseur ande quantet à l'aide ir, ils fon-

dent une partie assez considérable de la montagne, pour y faire passer un chameau chargé. L'arrivée de cette troupe inconnue se répandit dans le pays, et y jeta l'effroi. Les nations voisines se réunirent pour s'opposer à ses progrès. Elles furent vaincues par les Mogols, qui se rétablirent dans la patrie de leurs pères. Ils y ont conservé une coutume qui fait allusion à cet événement. Tous les ans, les Mogols, dans toute l'étendue de leur domination, en mémoire de leur sortie de la belle vallée, rougissent au feu un fer sur lequel le kan donne le premier coup de marteau. Cet exemple est suivi par les chef de toutes les tribus. Ceux qui discutent ces réminiscences avec la sévérité de la critique, y trouvent des apparences de vérité qui ne leur permettent pas de négliger même les fables. Nous en allons trouver d'autres au sujet de l'Inde.

#### INDE.

Inde, entre la Perse, la mer des

C'est le plus beau, le plus fertile et Indes, la le plus riche pays du monde; tous les noise et la aspects agréables qu'on peut vanter ail-grande Tartarie.

Se Sa

u

pa

m

al

m

pa n'

le

cie

ce

tu

ce ch

50

ď

de

pı

qu

qu lu

da

re

lal

m

ét

leurs s'y trouvent. Rien n'y manque de ce qui est nécessaire à la vie, abondance de riz, fruits délicieux et d'une variété surprenante. Ses mers fournissent des perles, ses mines des diamans, ses montagnes des métaux. Des animaux aussi variés que les fruits couvrent ses campagnes, peuplent ses forêts. Quelques-uns nés pour l'indépendance, ont été accoutumés à la domesticité, tels que les éléphans qui sont extrêmement courageux et intelligens, plus grands et plus forts que ceux d'Afrique. Des montagnes fraîches, boisées, arrosées, découpent les plaines; des rivières abondantes en poisson, presque toutes navigables, les sillonent. Deux grands fleuves, le Gange et l'Indus serrent ses côtes, et fixent ses limites.

Un si beau pays a nécessairement appelé des habitans. Ils y ont afflué de la Perse et de la Tartarie, et ontétabli de proche en proche des peuplades dont les anciens historiens ont conservé les noms et marqué les positions. Comme les ruisseaux par leur réunion font les rivières, et celles-ci les grands fleuves, les colonies de l'Inde, en se confondant, formèrent des royaumes, et ceux-ci des empires. Les dévastations de conquérans ont aussi quelquefois rassemblé les

manque de vie, abonux et d'une ers fournisdes diamans, Des animaux couvrent ses orêts. Quelendance, ont esticité, tels extrêmement plus grands Afrique. Des es, arrosécs, rivières abone toutes navix grands fleus serrent ses

écessairement ont afflué de , et ont établi euplades dont t conservé les tions. Comme inion font les rands fleuves, e confondant, et ceux-ci des s de conqué rassemblé les

s.

peuples malgré eux; comme les torrens entraînent les eaux tranquilles et s'en servent à étendre leurs ravages. On ne sait si c'est à la crainte de quelques-uns de ces fléaux, qu'on doit une singularité unique, savoir une vaste étendue de pays qui contient plusieurs villes et un millier de villages que les habitans ont abandonné en laissant subsister leurs maisons. Les historiens modernes ne parlent pas de ce desert, et les anciens

n'en fixent pas la position.

Les Indiens avoient la manie de tous les peuples, celle de se dire le plus ancien peuple de la terre. Ils ont eu d'excellentes lois de police, et des coutumes très-louables dont on peut extraire ces généralités. Au commencement de chaque année, les philosophes qui faisoient une classe à part, étoient obligés d'aller trouver le roi dans son palais, de présenter leurs observations, leurs prédictions, leurs conjectures, sur ce qui pouvoit être utile à la patrie. Si quelqu'un étoit convaince d'ignorance, on lui imposoit un silence éternel. Les soldats avoient des résidences fixes et des revenus assignés en temps de paix. Les laboureurs étoient dispensés du service militaire. Le quart du produit des terres étoit pour le roi et l'état. Sans doute

pour écarter l'ambition, cause trop ordinaire de corruption, les magistrats chargés de rendre la justice, ne pouvoient se marier dans une famille supérieure à la leur. La peine du talion étoit pratiquée. La femme qui tuoit un roi ivre épousoit son successeur. Défense au roi de dormir pendant le jour. En plusieurs endroits, les femmes ne survivoient pas à leurs maris, et se brûloient sur leurs cadavres. La fille qui se battoit le mieux à coups de poing, se marioit avant les autres. La guerre respectoit toujours les laboureurs.

On a beaucoup parlé des gymnosophistes, philosophes indiens, et des brachmanes. Il paroît que ces derniers étoient une même famille. Elle se disoit descendue d'Abraham. Leur système théologique n'a jamais été bien éclairci, peut-être a-t-il varié à la longue, mais leur doctrine étoit fondée sur l'unité d'un dieu. Ils étoient en même-temps prêtres et conseillers du roi, chargés du cérémonial du culte, de l'instruction publique, et de l'interprétation des lois. Leur science étoit célèbre, puisque des Grecs illustres ont été puiser auprès d'eux les connaissances dont ils ont enrichi leur pays. Ils se sont appliqués avec succès aux mathématiques, à la médecin mé die aus cou mé

Great plu eux die:

sen Ils sub enfi et u pein

> de l don mai ien

tair

osc on e dro

niqu vec ort

juė

use trop or smagistrats e, ne pouamille supération étoit tuoit un roi e. Défense au pur En pluesurvivoient sur se battoit le marioit avant toit toujours

s gymnosoens, et des ces derniers Elle se disoit eur système ien éclairci, ngue, mais sur l'unité nême-temps chargés du l'instruction etation des ore, puisque uiser aupres nt ils ont enpliqués avec à la méde-

cine, à l'astronomie, qu'ils ont taché, comme heaucoup d'autres nations, du mélange de l'astrologie judiciaire. Les dieux des Grecs et des Egyptiens se sont aussi introduits chez les Indiens. Beaucoup de leurs philosophes adoptoient la métempsicose qu'ils avoient tirée des Grecs, ou plutôt, si nous en croyons plusieurs philosophes, que les Grecs eux-mêmes avoient emprunté des Indiens. Quelques-uns croyoient le monde assujeti à une intelligence suprême, présente dans tous les points de l'espace. Ils faisoient présider des intelligences subalternes au mouvement des planètes; enfin ils croyoient l'immortalité del'ame, et un état futur des récompenses et des peines. Il ne reste point de trace certaine de l'ancienne langue indienne, ni de l'ancienne écriture. Les caractères dont se servent actuellement les brachmanes tiennent de l'hébreu et de l'assylien. La réputation de ces anciens phiosophes est bien déchue. Cependantils onservent encore quelque crédit parmi e peuple. Les Indiens étoient fort droits, très propres aux arts mécaiques. Leur bijouterie est travaillée vec beaucoup de recherche. Ils étoient ort sobres, rarement adonnés aux liueurs enivrantes.

Cependant le premier conquérant qui pénétra chez eux, est, dit-on, Bacchus, qui, ajouta-t-on, leur enseigna à faire P du vin. Mais il est bon de faire observer de qu'à peine connoît-on le raisin dans te l'Inde, et que c'est presque la seule vo production utile qui y manque. D'au- l'I tres historiens disent que le Bacchus ce indien n'est pas le Bacchus dieu du ra vin. Mais, quel qu'il ait été, il les : co civilisés, leur a appris l'art militaire, el De s'est fait adorer dans cette contrée soi Ciaxare et Cyrus sont venus au bord de l'Inde. Darius Ier. y a pénétré des Xercès , Artaxercès et Darius Codo plu manus y ont fait quelques conquêtes. Ch Alexandre a pénétré beauconp plus loin, y a avancé, y a vaincu Porus et s'est vu rendre, par les députés de plusieurs royaumes éloignés, les honneurs qu'on ne refuse guères à la force triomphante. Ses successeurs ne s' de sont pas soutenus, et ont entretenus chr peu de relations avec l'Inde, qu'ils n'en noi ont point tiré de secours les uns contre app les autres, ni dans leurs guerres contre écli les Romains. Auguste, dans l'éclat de Les sa gloire, vit paroître à sa cour des am-gie bassadeurs indiens. Claude, Trajan, cet Justinien en reçurent aussi. Ces am-live bassades prouvent qu'il y avoit dan sair

Math.

cette contrée soie de l'Europe. beaucoup plus

vaincu Porus les députés de .

onquérant qui l'Inde des gouvernemens. Nous devons on, Bacchus, à cette riche contrée la soie, dont les seigna, à saire Perses s'approprièrent long-temps le faire observer débit; ce qui la sit vendre pendant longe raisin dans temps au poids de l'or. Justinien enque la seule voya deux moines à Sérica, partie de nanque. D'au-l'Inde, où se trouvoit le ver qui fournit ne le Bacchur cette précieuse étoffe. Ils ne purent chus dieu du rapporter cet insecte vivant; mais ils été, il les perservèrent des œufs qu'ils firentéclore. rt militaire, et De ces œufs sont venus tous les vers à

yenus au bord Les ombres qui couvrent l'histoire y a pénétré des premiers Indiens s'étendent encore Darius Codo plus épaisses sur l'histoire des premiers nes conquêtes Chinois.

## CHINE.

gnés, les hon uères à la force Il y a sur la Chine deux grands objets La Chine, esseurs ne s'ede controverse entre les savans, leur entre Siam, nt entretenu schronologie et le mot Thien. Les Chi-la mer Casnde, qu'ils n'er nois se vantent d'une haute antiquité, et pienne et le s les uns contre apportent en preuve le calcul d'une guerres contre éclipse arrivée 2 1 55 ans avant notre ère.

, dans l'éclat de Les jésuites ont adopté cette chronolosa cour des amgie, et ont prétendu que la note de nude, Trajan cette éclipse se trouvoit dans les anciens aussi. Ces am livres chinois. Les missionnaires, adveril y avoit dan aires des jésuites, répondent que ce

calcula été inséré dans ces annales pa les jésuites, adulateurs des Chinois le r puisque ceux-ci étoient dans la plus puisque fonde ignorance, à l'égard de l'astrondran mie, quand les jésuites arrivèrent à l Chine, et par conséquent hors d'état d calculer une éclipse il y a plus de 380 ois ans, à moins qu'ils n'eussent prodigien ux sement oublié depuis leurs connois ins sances, ce qui n'est pas présumable d'un elig peut l'illustrer. Cette controverse, comp pier on voit, dirigée et soutenue. de parti, est devenue interminable.

on-

uei

e le

ois

ont Il en est de même des disputes sur Tyen. Ce mot peut s'entendre de l'es as s prit qui préside aux cieux, ou des cien u'o matériels eux-mêmes. Les Jésuites, per pet suadés que les Chinois n'adoptent que spr la première acception, permettoien tab l'adoration du Tyen. Les missionnaires non croyant que la seconde acception étoistis la plus commune, défendoient l'ado l'es ration du Tyen comme une idolatrie es c que les Jésuites n'autorisoient que pour isp se faire un grand nombre de prosélytes. Comme il y a peu de mal sans quelque e bien, il a résulté de ces controverse rés des éclaircissemens sur l'origine de le pl nation, qu'on ne fait pas remonters ert haut, et sur ses lois.

s disputes sur

ces annales pa Le gouvernement Chinois a toujours des Chinois Lé monarchique. Les auteurs conviénlans la plus pre ent tous de cette vérité, et nous ont rd de l'astrone ransmis; une liste de rois, dont la suite arriverent à l'on-interrompue rend leur opinion plus t hors d'état d'ue probable Dailleurs, comme les Chia plus de 380 ois ne souffroint pas d'étrangers cliez sent prodigien ux, ils ont du conserver long-temps leurs connois uns mélange leurs lois primitives. Leur ésumable d'un eligion étoit le pur théisme, renferde tout ce que de dans d'anciens livres, qu'ils apperoverse, compoient par excellence les cinq volumes, enue par l'espront il ne reste que des fragmens, qui sterminable. Contiennent l'abrégé de leur science et e leur morale. Les expressions ne sont ntendre de l'es as si claires pour le théisme exclusif, ix, ou des cien u'on n'en puisse conclure qu'ils peres Jésuites, per nettent qu'on rende un vrai culte aux n'adoptent que sprits celestes que l'Etre-Suprême a permettoien tablis sur les villes, les rivières, les smissionnaires nontagnes, les royaumes, les provinces, acception étoi t sur chaque homme en particulier. endoient l'ado l'est cette espèce d'indulgence pour e une idolâtrie es dieux secondaires, qui a alimentéles soient que pour isputes sur le *Tyen*.

Les livres chinois décorent ce *Tyen*,

al sans quelque e tous les attributs de la divinité. Il es controverse réside à tous les événemens, sonde les l'origine de le plis du cœur humain, récompense la pas remonter se ertu, punit les vices, même ceux des ois, inflige des châtimens nationaux qu'il annonce par des prodiges, pou des inviter les coupables à les prevenir pa bell le repentir. Les bonnes pensées son lâtr inspirées par le Tyen, Il se sert de se à d puissance absolue sur la volonté de prin hommes, pour les conduire à la vertu et en employant le ministère de leurs sem-Con blables, pour les récompenser ou les punir, sans nuire à leur liberté. Il n'y core point d'homme, quelque vicieux qu'i le n soit, qui ne puisse parveuir à la vertu, d'é en profitant des secours que le Tyen nor lui offre.

qu'

im

Tout hommage, selon les livres chicarri nois, est vain, s'il n'est inspiré par le l'ho cœur. L'empereuravoit seul le pouvoir il re d'observer les rites primitifs, et de rendre gne publiquement un hommage solennel por la divinité. Sacrifier au premier être les étoit une cérémonie si sublime, que le son première personne de l'empire étoitseule tou digne de la pratiquer; mais il falloit que lan ce prince se préparât aux fonctions pon Le tificales, en expiant ses péchés par un mo jeune austère, et par les larmes de la tiq pénitence. Les livres canoniques, en tell placant les ames des hommes vertueux san dans le séjour du bonheur, ne parlent fois pas clairement des châtimens réservés arr aux crimes dans une autre vie. Ils croient l'existence de l'ame après la mort, et ont ne

odiges, pour des idées saines sur la création. Cette s prevenir par belle religion a été corrompue par l'ido-pensées son lâtrie , qui s'est répandue dans la Chine se sert de sa à diverses époques; mais la religion a volonté de primitive a autant de fois repris le dessus, ire à la vertu et règne encore chez les disciples de

ede leurs sem Confucius. penser ou les Une loi très-ancienne, qui existe eniberté. Il n'y core, dont on ne peut guères deviner e vicieux qu'i le motif et le but, défend à un homme uir à la vertu, dépouser une femme qui porte le même que le Tyen nom que lui, quoiqu'il soit bien prouvé qu'elle n'est pas sa parente. L'empereur, n'les livres chi arrivéau trône, trace quelques sillons en t inspiré par le l'honneur de l'agriculture. Tous les ans eul le pouvoir il renouvelle cette cérémonie accompaifs, et de rendre gnée de sacrifices. Pendant le tems fixé age solennel pour leur durée, le commerce cesse, premier être les tribunaux vaquent, et les voyages ablime, que le sont interrompus. La polygamie est de pire étoitseule toute antiquité permise à la Chine. La is il falloit que langue chinoise tient de l'hébraïque. fonctions pon Leur écriture peint les choses et non les péchés par un mots. Elle est énigmatique, emblêmas larmes de la tique, symbolique. Les caractères y sont noniques, en tellement multipliés, que leur connoisnmes vertueux sance demande un tems infini, quelqueur, ne parlent fois la vie entière d'un homme, ce qui mens réservés arrête chez eux le progrès des sciences.

vie. Ils croient Iln'y a pas desciences que les Chinois la mort, et ont ne prétendent avoir possédées de tenis immémorial. Agriculture, médecine,

la

ba

lo

in

po

ét

di

ét

ÇO

F

pe

ro

en

SO

tic

de

au

de

cei

ma

me

me

soi

et

l'er

les

gla Sh

les

mé

musique, astronomie, philosophie, morale, et même magie. A les entendre, nul peuple n'a su aussi bien que leurs ancêtres les arts mécaniques, la navigation et le commerce, appareminent entre eux; car, comme l'acces chez eux a toujours été interdit aux étrangers, ils ne se sont pas non plus étendus au-delà de leurs limites par terre, ni plus loin que leurs côtes. Leur caractère, en général, est doux, hu main, modeste. Ils sont très-cérémonieux, exacts et scrupuleux observateurs de leurs lois, dont la pratique d'ailleurs a toujours été sévèrement surveillée.

Les anciens historiens de la Chine parlent d'un déluge arrivé environ trois mille ans avant notre ère; ils ne disent pas si c'est avant ou après ce déluge que parut Tyen Hoang, dont ils font leur premier législateur. Sous son règne, disent-ils, l'esprit céleste se répandit dans le monde, inspira aux hommes ses sentimens d'humanité, après avoir détruit le grand dragon qui avoit introduit le désordre dans le ciel et sur la terre. Cette tradition, qui semble faire allusion à la chûte des mauvais anges, est remarquable. De ses successeurs, l'un créa l'astronomie, et divisa le mois en trente jours. Sous un autre, s'introduisit le partage des terres, qui fit inventer

philosophie, A les entensis bien que caniques, la ce, apparemente l'accès interdit aux pas non plus s limites par côtes. Leur est doux, hutrès-cérémo-cobservateurs que d'ailleurs

surveillée. de la Chine environ trois ; ils ne disent ce déluge que t ils font leur son règne, dirépandit dans mmes ses sens avoir détruit introduit le sur la terre. ble faire alluis anges, est esseurs, l'un sa le mois en e, s'introduiui fit inventer

Tom. 5.

la géométrie. Un oisième bâtit les cabanes, montra à tirer du feu des cailloux et à cuire des mets. Un quatrième imagina des cordelettes, saute d'écriture, pour conserver la mémoire des faits, et établit des soires pour la communication du commerce. Il est étonnant que cet établissement de soires précède les tems connus de l'histoire chinoise.

Elle commence à se débrouiller sous Fo-Hi, dont l'existence ne forme cependant pas une époque certaine. Environnée d'un arc-en-ciel, sa mère devint enceinte; on le fit roi par respect pour son origine. Il étoit profond mathématicien, bâtit des villes, et les entoura de murailles, imposa des noms différens aux familles, et substitua aux cordelettes des caractères qui ont été l'origine de ceux qui existent. Il institua l'ordre des mandarins, ayant chaeun leur département, l'histoire, le calendrier, les bâtimens, les secours pour le peuple, le soin des terres, l'écoulement des eaux, et il prit un dragon pour les armes de l'empire. Fo-Hi institua le mariage et les lois qui y sont relatives, et régla le culte religieux. Son successeur Šhin-nong, favorisa l'agriculture, étudia les vertus des plantes, les appliqua à la médécine, et établit des marchés. Il passe

ti

g

a

di

ça

ét à l

le

loi

tru

la

fen

cac

le i

mo

reu

ror

san

pri

mé qu'

en.

gno

leu est

con

us

pour un prince très-religieux. Wang-ti parla aussitôt qu'il fut sevré. Des sa plus tendre enfance, il montra beaucoup de génie. Dans sa jeunesse, beaucoup d'amabilité dans un âge plus mûr, beaucoup de jugement. C'est le plus grand inventeur qui ait jamais existé, s'il esta auteur de toutes les découvertes qu'on lui prête : l'art de tirer du sel des eaux de la mer, de faire des cartes géographiques, de niveler les chemins, en applanissant et perçant les montagnes. Il a perfectionné la science du calcul, a réglé les poids et les mesures, battu la première monnoie, construit des barques à rames, et des charriots inconnus avant lui. Wang-ti a armé les guerriers d'arcs et de flèches, leur a inspiré une ardeur martiale par le bruit des trompêtes et des tambours. Il a percé la flûte, et composé l'orgue. Le premier, il a observé les variations du pouls, et les a appliquées aux maladies. Les conleurs des fleurs et des oiseaux lui ont fait imaginer la teinture. Il en a partagé l'honneur avec l'impératrice, sa femme. Pendant qu'il alloit labourer la terre avec ses principaux courtisans, elle se rendoit avec ses dames à son bosquet de mûriers, où elle ramassoit la soie, et les encourageoit par son exemple à des ouvrages

x. Wang-ti Dès sa plus eaucoup de aucoup d'a-

mûr , beaue plus grand sté, s'il est vertes qu'on sel des eaux rtes géogra-

nius, en apntagnes. Ha calcul, a ré-

es, battu la ruit des bariots inconnus

les guerriers a inspiré une nit des trompercé la flûte,

premier, il a pouls, et les a Les couleurs

i ont fait imaartagé l'honfemme. Penla terre avec

elle se rendoit et de mûriers, et les encou-

des ouvrages

de broderie, qu'elle consacroit à des

usages religieux.

Les successeurs de Wang-ti n'eurent plus qu'à persectionner ses inventions. Il est à remarquer que l'art de la guerre, qui fonde la réputation des autres monarques, n'entre pour rien dans les éloges de ceux de la Chine. L'histoire n'imprime à leur mémoire un caractère d'estime, qu'autant qu'ils ont été utiles à leurs peuples. Rien n'a échapé à l'attention de ces princes. Tout, sous leur gouvernement, étoit assujéti à des lois sages, la fouille des mines, l'instruction publique, l'administration de la justice, les devoirs entre mari et femme, père et enfans, frère aîné et cadets, et entre amis. Les devoirs entre le roi et ses sujets, furent tracés par un monarque tiré de la classe des laboureurs, auquel l'empereur légua la couronne, à l'exclusion des princes de son sang. Il ne faut pas croire qu'entre ces princes, il ne s'en soit pas trouvé de méchans; mais les historiens n'en font qu'une mention très-légère, comme s'ils en avoient honte, et comme s'ils craignoient d'imprimer par-là une tache à leur nation. Cette, époque, dont la durée est aussi incertaine que les faits qu'elle contient, finit environ dix-huit cents lus après le déluge. R 2

Les Chinois, si resserrés chez eux par des lois prohibitives, sont pourtant sonpçonnés d'avoir peuplé l'Amérique, lls l'ont pu, dit-on, et ils l'ont fait. lls l'ont pu, parce qu'à leur orient il y a un pays qui avance vers l'Amérique septentrionale, et qu'on trouve entre ces contrées une communication par le moyen d'une chaîne de plusieurs îles Il peut même se faire que l'Asie el l'Amérique aient été jointes de ce côté par un isthme qu'un tremblement de terre aura détruit. Cet isthme auroir rendu la transmigration plus facile; mais la chaîne d'îles qui est à présent reconnue suffit pour en démontrer la possibilité.

La preuve du fait se tire de ce qu'on a trouvé dans les langues américaine heaucoup de mots chinois et japonois de ce que la partie d'Amérique voisin de l'Asic, s'est trouvée plus peuplée de ce qu'on y a remarqué les mœurs eles contumes tartares; de ce qu'il avoit entre les américains méridionair une tradition que leurs ancêtres moient du septentrion. Cela ne va pas dire qu'il ne puisse pas en en venu; d'ailleurs on a de fortes con jectures que les Phéniciens, les Egyttiens, les Carthaginois, dans leurs et

rés chez eux sont pourtant é l'Amérique. l'ont fait. Ils r orient il y a Amérique sep ouve entre ces ation par les plusieurs îles que l'Asie e ntes de ce côu plus facile i est à présent

ire de ce qu'o ies américaine ois et japonois mérique voisin plus peuplée ié les mœurse de ce qu'il ns méridional ars ancêtres w . Cela ne ve , dans leurs

péditions commercantes, ont touché J'Amérique. On y fait aborder jusqu'à des Gallois et des Normands jetés par des tempêtes; de-là le mélange qu'on a pu remarquer dans les habitudes des Américains; mais ces hasards, capables tout au plus de fortifier une population, ne doivent pas être mis pour la formation en comparaison avec le moyen naturel et facile de l'émigration chinoised'un continent à l'autre, par la contimblement de muité des îles qui existent. Il est donc isthme auroi plus que probable que le nouveau monde h été peuplé par l'ancien, et il est inutile de chercher à ses habitans un premier démontrer père dissérent du nôtre.

Voilà les pères des principaux peuples qui occupent actuellement l'Asie, hssez connus pour faire attendre sans impatience au lecteur curieux la connoissance, que nous donnerons avec étendue, des vicissitudes civiles et militaires de leurs descendans. De même nous allons donner une idée générale de nos pères en Europe, parce que plusieurs d'entre eux sont sortis directement d'Asie, et que les autres se pas en êm en sont venus par intermédiaires. De de fortes comme Espagnols, Francs, Bourguignons, Allemands, Bretons; les autres, 🕟

CHINE.

comme Huns, Gètes, Goths, Celtes, Alains, Ostrogots, ne se trouvent plus que dans l'histoire. On verra que c'est du mélange de toutes ces nations que sont formés les gouvernemens disparates qui régissent l'Europe.

## ESPAGNOLS.

L'Espagne, entre l'Océan, la Méditerranée

En jettant les yeux sur la carte, on voit que l'Espagne est divisée par les montagnes en espèces de cases, trèsctles Gaules, propres à contenir chacune un peuple, indépendant de ses voisins. En effet, ainsi étoit habitée l'Espagne lorsque les Carthaginois y abordèrent, et on sait encore les noms de plusieurs de ces petites nations. On croit qu'élles doivent leur origine à deux fils de Japhet, Jabal, qui y jeta quelques-uns de ses enfans, et Gomer, son frère aîné, père des Celtes, qui les y introduisit par les Gaules. Ceux de ces peuples les plus éloignés de la contagion des mœurs romaines et carthaginoises, ont longtemps conservé la valeur celtique, les coutumes, le langage, la férocité même et la religion des Celtes. C'étoit celle des patriarches. Ils adoroient un seul Etrehs, Celtes, rouvent plus rra que c'est nations que emens dispa-

S.

a carte, on isée par les cases, trèse un peuple, s. En effet, e lorsque les , et on sait eurs de ces ju'elles doide Japhet, -uns de ses e aîné, père oduisit par peuples les des mœurs , ont longeltique, les ocité même oit celle des n seul EtreSuprême, non dans des temples comme les Grecs et les Romains, mais dans des bocages qui leur étoient consacrés. Ils croyoient un état sutur de peines et de récompenses: ils faisoient des sacrifices au souverain Etre. Pendant plusieurs siècles, ils observèrent une extrême sensibilité dans leurs cultes religieux, jusqu'à ce que s'étant mêlés avec d'autres nations, ils devinrent superstitieux, au point d'immoler des victimes humaines.

Le gouvernement des Espagnols a été celui d'un seul, tant que la nation n'étoit pas nombreuse; mais s'étant multipliée, elle a dû se partager, tant en petits royaumes qu'en républiques. C'est ainsi que la trouvèrent les Carthaginois et les Romains: et c'est ce qui donna à ces conquérans la facilité de les soumettre. On ignore leurs lois. Il paroît que les querelles entre homme ethomme, ville et ville, district et district, étoient jugées par un grand conseil. Celui qui refusoit de s'y soumettre, avoit la ressource de se battre contre son adversaire. La même condition avoit lieu entre ville et ville, fondée sur ce principe reconnu par les Celtes, que la providence accordoit toujours la victoire au parti le plus juste.

les

et

10

bé

ba

me

pic

riv

da

Q

di

fla

nı

Q Es do

re

m

Les Espagnols comptoient trop sur leur valeur : les armes défensives leur paroissoient indignes de la véritable bravoure. D'ailleurs, ils connoissoient bien l'art de la guerre. Ils savoient si bien tremper l'acier, qu'il n'y avoit point de casque à l'épreuve de leurs coups. On vante leur adresse à pied et à cheval. Le temps que les Romains mirent à les subjuguer, marque leur habileté et leur constance. Ils se défendirent pendant près de deux cents ans, avant d'être entièrement soumis: vaincus, il fallut les désarmer. Cette précaution les affligea tellement, que plusieurs milliers d'entre eux se donnérent la mort de honte et de désespoir.

Ils ont connu le commerce, les arts et l'industrie. On ne peut leur reprocher l'orgueilleuse indolence qui a quelque-fois déshonoré leurs descendans. Leur langue, tenant de l'hébraïque, pour le fond, retraçoit leur origine celte: elle étoit grave et sonore. On dit qu'ils n'écrivoient ni l'histoire, ni les sciences, ni leurs coutumes religieuses. Ils en conservoient le souvenir dans des poëmes que leurs poëtes qu'ils nommoient Druides, apprenoient par cœur et trausmettoient à leurs disciples. L'éducation qu'ils donnoient à leurs enfans, consistoit à

ent trop sur fensives leur la véritable onnoissoient s savoient 3 il n'y avoit ve de leurs se à pied et les Romains narque leur e. Ils se dédeux cents ent soumis: rmer. Cette ement, que ix se donnédésespoir. rce, les arts ur reprocher i a quelquedans. Leur que, pour le celte: elle it qu'ils n'ésciences, ni ls en conserpoëmes que nt Druides, usmettoient ition qu'ils

consistoit à

les accoutumer au genre de nourriture et aux exercices propres à les rendre robustes et actifs. Une des plus grandes bénédictions, étoit de mourir en combattant pour la patrie. Les femmes même donnoient l'exemple de l'intré-

pidité.

Non-seulement l'Espagne avoit des rivières qui charrioient de l'or, mais encore des mines d'argent très-abondantes, sur-tout dans les Pyrénées. Quelques bergers ayant mis innocemment le seu à des broussailles, l'incendie se répandit dans ces montagnes : les flammes fondirent l'argent de quelques mines, d'où il coula en ruisseaux. Quand les Carthaginois entrèrent en Espagne, ils trouvèrent les ustensiles domestiques, et notamment les mangeoires des chevaux, d'argent. Outre les richesses que ces peuples en tirérent pendant qu'ils la possédoient, on sera étonné des sommes que les Romains en emportèrent en neuf ans : savoir: onze mille cinq cent quarantedeux livres pesant d'argent, et quatre mille quatre-vingt-quinze livres d'or.

autrefois.

entre l'O-

## GAULOIS.

no pλ

dε

de

lo ét

se ti

de the de J

pa

a

o gdddd to vil o'r el

Les seuls voisins par terre qu'eussent La Gaule, les Espagnols, étoient les Gaulois. L'anditerrance et cienne Gaule, pour la fertilité, étoit bien différente de la nouvelle, soit par la faute des habitans, uniquement occupés à la guerre et à la chasse, et peu curieux de la culture, soit par un vice naturel et inhérent au sol. Il n'y avoit nivignes ni oliviers, ni aucune sorte de grains, excepté le blé. Les historiens attribuent cette disette à la rigueur du climat qui régnoit alors. Il faut convenir que la destruction des forêts, le desséchement des terres marécageuses, ont dû, à la longue, changer pour ainsi dire l'atmosphère, et amener la température plus douce et plus favorable anx biens de la terre dont nous jouissions. Il en est arrivé que les hivers y sont moins longs que ceux des pays situés dans le même parallèle. A la vérité, le froid s'y fait encore quelque fois sentir rigoureusement; mais il est rare qu'il enchaîne les eaux au point que les rivières puissent servir de ponts aux armées, comme il arrivoit fréquemment

re qu'eussent aulois. L'anertilité, étoit elle, soit par quement ocnasse, et peu t par un vice Il n'y avoit une sorte de es historiens la rigueur du faut convees forêts, le iarécageuses, er pour ainsi ier la tempéavorable anx is jouissions. ivers y sont pays situés A la vérité, uclois sentir est rare qu'il int que les e ponts aux réquemment

Les Celtes, comme on l'a dit, venus par la Germanie ont, de proche en proche, peuplé ce pays; par conséquent, nous reconnoissons Gomer, fils de Japhet, pour notre père, et la religion de ce patriarche a dû être la première de nos ancêtres. Elle s'y est conservée long-temps dans sa simplicité. On est étonné de l'extrême ressemblance qui se rencontre entre les usages domestiques et religieux des Juifs, et ceux des anciens Gaulois: les fêtes, les anathêmes, les dévouemens, la hiérarchie des prêtres, les sacrifices. Comme les Juiss, aussi, ils ont infecté leur religion par des cultes étrangers. Leurs dieux avoient sous d'autres noms les mêmes attributs que ceux des Romains. Ces conquérans virent les Gaulois prodiguer l'encens et faire des sacrifices à ces divinités, lorsqu'ils portèrent leurs armes dans les Gaules; mais ils n'avoient pas de temples. Les Bosquets sacrés en tenoient lieu. Entre les arbres qui les composoient, le chêne obtenoit une vénération de préférence. Cependant, il reste des monumens gigantesques qu'on croit avoir été destinés au culte religieux. Le mieux conservé se trouve en Angleterro, où l'on présume qu'a été long-temps établi le siége de la religion

que si re LD di di

d

di si

eı

aı éi

d

to

ni

V

p

le

el

10

si

fa

q

te d

gauloise. Il consiste en un bâtiment circulaire, composé de pierres énormes jointes par des tenons, couronné d'un architrave. Il ne paroit pas avoir été convert. Au milieu est une pierre plus grosse que les autres, qui a servi d'autel. Toutes conservent encore des restes de sculpture. Plus on les regarde, moins on conçoit par quels moyens ces blocs ont été amenés dans cet endroit, où l'on n'en trouve pas de pareils, et comment ils ont pu être si élevés et placés. A des distances inégales du monument, se voient des monticules plus ou moins hauts. Les débris d'ossemens, d'armes, d'ustensiles domestiques, et même des bijous de femmes qu'on a tronvés en les fouillant, font conjecturer que ce sont des tombeaux.

Les chefs de la religion gauloise étoient les Druides. Ils formoient un ordre. Les décisions de ces prêtres influoient sur toutes les affaires, tant générales que particulières. En fait d'antiquité, on les regarde comme étant de même date que celle des Brachmanes des Indes, des Mages de Perse, des Chaldéens de Babylone et d'Assyrie; en un mot, que celle des plus anciennes sectes de philosophie. Ils avoient le droit de choisir les magistrats annuels de cha-

bâtiment cirres énormes uronné d'un as avoir été pierre plus servi d'autel. des restes de arde, moins ns ces blocs endroit, où eils, et comés et placés. monument, us ou moins is, d'armes, et même des tronvés en urer que ce

on gauloise rmoient un prêtres ines, tant gént d'antine étant de Brachmanes Perse, des 'Assyrie; en anciennes ient le droit uels de cha-

que ville, et ceux-ci ne pouvoient pas assembler le conseil sans leur permission; de sorte que les Druides étoient réellement les maîtres du gouvernement. Leur chef s'appeloit le grand Druide. Des modernes ont placé sa résidence dans les forêts du pays Chartrain, près de Dreux. On sent combien sa puissance devoit être souveraine et étendue. L'ordre avoit des colléges et des écoles, présidoit à l'éducation de la jeunesse, lui enseignoit tout, excepté le métier des armes. Les Druides et leurs disciples étoient exempts d'aller à la guerre, et de toute espèce de tribut. L'ordre n'étoit pas restreint à telle ou telle famille, ni même à la nation. Tout homme pouvoit y entrer, dès qu'il étoit approuvé par la société. Le grand Druide étoit élu à la pluralité des voix. Quandil s'élevoit à ce sujet quelque contestation, elle se terminoit par l'épée.

Ils n'écrivoient rien, mais ils apprenoient par cœur des pièces de poésie, qui contenoient toute leur science et tous leurs mystères. A la longue, ces poésies devenoient si nombreuses qu'il leur falloit vingt ans pour les apprendre, quoiqu'ils pussent y donner tout leur temps; car ils n'étoient embarrassés d'aucuns soins domestiques, ayant des biens communs, et étant voués au célibat. Ils tenoient pour points fondamentaux de leur religion, le culte des dieux, l'abstinence de tout mal, et une intrépidité imperturbable dans l'exécution d'une entreprise. Avec ce dernier principe, un ordre composé de gens habiles peut aller loin. Ils croyoient une vie future, et répandoient avec soin ce dogne utile parmi le peuple. Il n'y a pas de sciences que les anciens historiens ne leur donnent, sur-tout la science de la prédiction, et la médecine. Ils renforçoient celle-ci de quelques pratiques superstitieuses, afin de rendre plus respectables ceux qui s'y adonnoient, comme de consulter la situation des planettes, pour administrer les remèdes et cueillir les plantes. Il falloit en arracher quelques-unes d'une main et non de l'autre, être habillé de blanc, avoir les pieds nuds, et d'autres cérémonies qui paroîtroient puériles; mais dont ceux qui y assujétissoient les autres; connoissoient l'utilité.

Ils avoient un respect religieux pour le gui, plante parasite qui se trouve sur plusieurs arbres; mais ils n'honoroient d'une espèce de culte, que celui qu'ils cueilloient sur le chêne. Cet acte étoit une de leurs plus grandes solennités.

oués au célis fondamente des dieux et une intrés l'exécution dernier prine gens habiles nt une vie fuoin ce dogme n'y a pas de historiens ne science de la e. Ils renfories pratiques rendre plus adonnoient, situation des er les remèdes alloit en arrae main et non e blanc, avoir es cérémonies ; mais dont it les autres,

religieux pour i se trouve sur i n'honoroient qu'ils Cet acte étoit les solennités.

Les Druides se répandoient dans les forêts pour le chercher, après s'être préparés par des jeûnes et des cérémonies expiatoires. On alloit le séparer de l'arbre avec une serpette d'or. C'étoit le chef des Druides qui s'acquittoit de ce devoir, vêtu de blanc, pieds nuds. On le faisoit tomber dans un linge tenu au bas de l'arbre par les jeunes druidesses. Ils attribuoient à cette plante les plus grandes vertus, et la regardoient comme un remède universel.

Ces Druidesses étoient divisées en trois classes. La première composée de celles qui gardoient une virginité perpétuelle. Celles de la seconde étoient mariées; mais obligées aux lois de la continence, hors une fois l'année qu'elles alloient voir leurs époux pour avoir des enfans. La dernière classe, exempte de l'assujétissement des deux autres, étoit destinée à les servir. Ces prêtresses jouissoient d'un grand pouvoir dans la nation. Elles assistoient aux conseils et même les présidoient. On leur attribue la principale part à l'acte le plus solennel et le plus affreux de la religion des Gaulois: les sacrifices humains.

Dans ces occasions, les Druidesses s'habilloient de blanc. Elles étoient dé-

chaussées et portoient une ceinture d'airain. Elles accourroient sur le malheureux qu'on leur livroit, le jetoient par terre, le traînoient au pied d'un grand chêne; au bas s'élevoit une espèce de marche-pied, sur lequel se tenoit la prêtresse qui devoit faire le sacrifice. Elle plongeoit un long couteau dans le sein de la victime, et tiroit ses prédictions de la manière dont le sang couloit. Les autres Druidesses. qui étoient là pour l'assister, ouvroient le cadavre, en examinoient les entrailles, dontl'inspection leur servoit aussi à prévoir l'avenir, et à faire des prédictions qui, communiquées à l'armée ou au conseil, étoient reçues avec une sainte crédulité. Ordinairement c'étoit les prisonniers de guerre qu'on destinoit à ce rit abominable. Mais faute de prisonniers, on prenoit d'autres victimes que le sort ou l'inspiration indiquoit. Les Druides partageoient avec les Druidesses, ces horribles fonctions, et on les accuse d'avoir long-temps prolongé cette effrayante superstition pour se rendre redoutables.

Un autre ordre très-estimé parmi les Gaulois, étoit celui de Bardes. Il s'occupoient du soin de chanter les louanges des guerriers, et accompagnoient leurs

poi les cor voi prè

hyı

bre leu de cla

par et de des

tres n'a Gau toie

Her con bou hon

abo l'éc roic que

vasi avo par

le s

e ceinture sur le malle jetoient n pied d'un oit une eslequel se voit faire le long couime, et tianière dont Druidesses, , ouvroient es entrailles, t aussi à préprédictions mée ou au une sainte étoit les priestinoit à ce de prisonictimes que iquoit. Les les Draiions, et on

té parmi les des. Il s'oces louanges noient leurs

os prolongé

pour se ren-

hymnes, du son des instrumens. Leurs poëmes passoient pour admirables, et les héros qu'ils chantoient pouvoient compter sur l'immortalité; ils se trouvoient dans l'armée, asin de voir de près les exploits qu'ils devoient célébrer. Ils animoient les combattans par leurs cris, marquoient par les inflexions de leurs voix, ou que la victoire se déclaroit pour leur parti, ou qu'elle paroissoit pancher pour les ennemis, et qu'il falloit redoubler d'ardeur et de courage. Les Gaulois avoient aussi des Vates, classe de poëtes ou de chantres inférieurs aux Bardes. L'éloquence n'a pas été moins honorée chez les Gaulois que la poésie. Ils en représentoient la puissance par l'emblême d'un Hercule armé, mais dont la force ne consistoit pas dans ses armes. De sa bouche qu'il avoit ouverte, comme un homme qui parle, partoient des chaînes aboutissantes aux oreilles de ceux qui l'écoutoient. Ces chaînes n'étoient pas roides, mais lâches, pour faire voir que c'étoit librement que ses auditeurs le suivoient.

Arrivés à l'époque antérieure à l'invasion des Romains, les Gaulois, qui avoient long-temps obéi à des rois, se partagèrent en républiques. César les

trouva ainsi divisés, lorsqu'il entra dam les Gaules. Les unes étoient aristocratiques, les autres en partie aristocratiques et en partie démocratiques d'autres enfin purement démocratiques Ces derniers, par distinction, s'appe loient libres. Elles formoient chacune une région, ou district, ou départe ment. Elles choisissoient annuellement bit un magistrat pour les affaires civiles, et les un chef pour la guerre. Chaque année la u aussi, ces districts voisins tenoient une assemblée générale, où se régloient la sait affaires qui regardoient les régions al liées. Les cantons même gouvernés par d'h des rois, se soumettoient à cette règle, déc qui auroit fait le salut de la Gaule, si cur l'amour du bien public eût toujours pré sidé à ces assemblées; mais les Romains trouvèrent moyen d'y introduire l'ambi des tion, d'y fomenter les haines et les mé sintelligences, selon cette maxime de Tacite: « S'ils ne veulent pas être nos « amis , qu'aumoins ils soient désums « entre eux. La fortune ne peut nous « rendre de plus grand service que de « les diviser ». Il y avoit une loi trèssage établie dans les gouvernemens les plus républicains; savoir : qu'un particulier qui vencit d'apprendre quel que chose concernant l'intérêt public, que

dev par voi à-p

on pru réfl

pel

vad

ven

tro nor l'in

bie pot tuo

leu Brger

nn

u'il entra dans ient aristocraémocratiques émocratiques. at pas être nos soient désunis ne peut nous service que de une loi très-

devoit en informer les magistrats sans en parler au peuple, qui ne devoit en sartie aristocra voir que ce que les magistrats jugeoient à-propos de lui communiquer. Par-là, on évitoit les déc sions précipitées et imction, s'appe prudentes auxquelles l'impétuosité peu oient chacunt réfléch e du peuple donne souvent lieu.

, ou départe Le duel étoit non-seulement une haannuellement bitude, mais une loi supérieure à toutes ires civiles, et les autres, puisqu'un Gaulois condamné Chaque année a un tribunal, pouvoit toujours en appeler à son épée, et sorcer son adverse régloient les saire à descendre dans l'arène. Par braes régions al vade, aussi par dési, par simple point d'honneur, pour sixer le sort dans les tà cette règle, décisions ou dans les matières obsle la Gaule, a cures, on se battoit en duel. Cette manie it toujours pre venoit du mépris de la mort commun roduire l'ambient de la métaux deux sexes. Quand par la vieillesse, des blessures où des maladies, ils se ines et les métauvoient réduits à traîner une vie sans te maxime de honneur, ils se donnoient la mort, ou l'imploroient de leurs amis comme un bienfait. Dans les retraites forcées, ne pouvant emmener leurs blessés, ils les tuoient, et ceux qui recevoient la mort leur en rendoient grâces. Le second vernemens les Brennus ayant reçu une blessure dan-: qu'un par gereuse, assembla son armee, lui nomma prendre quel un chef, auquel il donna ordre de le térêt public, tuer, ainsi que tous les malades et les

blessés, afin de ramener plus facilement en les autres dans leur pays. Vingt mille En de ces malheureux furent mis à mort. le Les exemples du mépris de la mort d' sont encore plus étonnans dans les hé femmes. Elles combattoient avec leurs gr maris, et souvent contre eux quand ils se fuyoient, pour les faire retourner au re combat. Marius poursuivant dans leur camp les Teutons qu'il venoit de be vaincre, trouva en front leurs femmes au armées d'épées et de haches, qui frappoient également sur les vainqueurs et en les vaincus. Réduites à ne pouvoir plus de se défendre, elles demandèrent trois en choses au général romain, de n'être pas che réduites en esclavage, qu'on respectat per à leur égard les lois de la chasteté, qu'on sacre les employat au service des Vestales eu Ces conditions ayant été rejetées, Ma écl rius les trouva le lendemain toutes pen un dues de leurs mains à des arbres, et bai le gnées du sang de leurs enfans qu'elles du avoient massacrés. César fut témoin ren dans deux occasions des mêmes effets du che désespoir. Dans la première elles se d'd firent égorger par les adolescens qui dél étoient restés dans le camp, et qui se fais tuèrent ensuite les uns les autres. Dans la la seconde, toutes les femmes ne voyant pas moyen d'éviter la captivité, allèrent trè

lus facilement ensemble se précipiter dans la rivière. . Vingt mille Enfin, des femmes Gauloises ayant eu mis à mort. le choix d'être vendues à l'encan ou s de la mort d'êtremassacrées, se déterminèrent, sans lans les hésiter, au second parti, et comme malent avec leurs gré leur choix on les mit en vente, elles eux quand ils se donnèrent toutes la mort après avoir retourner au rendu ce triste service à leurs enfans.

vant dans leur L'esclavage dont la crainte contribuoit il venoit de beaucoup à faire prendre aux Gaulois et leurs femmes aux Gauloises ces résolutions désespéhes, qui frap- rées, étoit en effet un état affreux, qui vainqueurs et entraînoit la privation de la patrie et e pouvoir plus des biens, la séparation des époux, des andèrent trois enfans et de tout ce qu'on avoit de plus cher. La liberté, pour laquelle ces u'on respectat peuples n'hésitoient point de faire le hasteté, qu'on sacrifice de leur vie, n'étoit point chez des Vestales eux un mot vague, par lequel on rejetées, Ma échauffoit leur imagination; il signifioit ain toutes pen un rempart contre tous ces maux. Ainsi arbres, et bai le seul moyen de déterminer la valeur enfans qu'elles du mot liberté, et des avantages qu'il r fut témoir renferme, c'est de bien connoître les sêmes essets du chaînes qu'on veut secouer, et le genre nière elles se d'oppression dont on a dessein de se dolescens qui délivrer. C'est cette comparaison qui np, et qui a faisoit préférer aux Gaulois, la mort à s autres. Dans la perte de la liberté.

mes ne voyant La discipline militaire étoit chez eux tivité, allèrent très-imparfaite. Ils comptoient sur leur

nombre ainsi que sur leur valeur, et itue abandonnoient tous les autres avantages hie aux ennemis. L'art des siéges leur étoit sont inconnu, quoique le métier de la guerre acr fût leur passion favorite : soit attache- nên ment à leurs anciens usages, soit mépris Le d pour ceux des autres nations, on ne voit lead pas que l'habitude des armes les ait ren-Lyo dus plus habiles dans la défense; mais Mar ils étoient redoutables dans l'attaque, lant sur-tout dans les invasions. Ils s'étoient com fait en ce genre une telle réputation, que pas tous ceux qui dans l'empire romain, en qualité de prêtres, vieillards ou invalides, étoient dispensés de porter les cara armes, ne jouissoient plus de ce privilége, aussitôt qu'on étoit menacé d'une que irruption des Gaulois. Ils avoient des cara chansons guerrières qu'on faisoit apprendre aux enfans, et qui leur inspi-roient, dès la tendre jeunesse, le goût des des armes.

Leur langue, qui est l'ancien celtique, subsiste encore dans le nord du pays de Galles, dans la Basse-Bretagne, en Irlande, dans les îles de Man et d'Anglesey, et en Biscaye. Elle paroît rude anx étrangers. On la dit serrée et énergique. Il est étonnant qu'il en soit resté quelque trace avec les efforts que les Romains ont faits pour l'anéantir et y subs-

Les

étoi

tout nati lébr fête ins

exer cult s'y a

ur valeur, et limer la leur, afin de détruire l'antipatres avantages hie que les Druides entretenoient ges leur étoit contre eux, et pour saire abroger les r de la guerre acrifices sauglans qui donnoient à ces soit attaches soit mépris se dessein les conquérans établirent des cadénies dans les principales villes, les les ait rendéfense; mais l'attaque, santes, que du temps de Tibère, on comptoit à Autun, si le nombre n'est putation, que pas exagéré, quarante mille étudians. Les Gaulois ont écrit fort tard et fort sillards on in. eillards ou in peu. On ne sait quels étoient leurs de porter les garactères propres : quand ils commens de ce pri-cerent à se familiariser avec leurs vain-menacé d'une queurs, ils écrivirent leur langue en avoient des caractères grecs et romains. n faisoit ap-. Les inscriptions trouvées à Paris,

ui leur inspi-prouvent qu'il y avoit entre les Gaulois esse, le goût des societes de commerce, par conséquent, qu'il se faisoit en grand. La chasse cién celtique, étoit leur occupation favorite, celle sur-rd du pays de tout des grands et des premiers de la agne, en Ir- nation. Tous les ans, les chasseurs cén et d'Angle- sébroient, en l'honneur de Diane, une roît rude aux sête accompaguée d'offrandes et de ses-et énergique. ins; l'honneur qu'ils attachoient à cet exercice, leur saisoit mépriser l'agri-que les Ro-culture, et ceux qui étoient forcés de tir et y suls- s'y adonner. La classe des chasseurs étoit

D

qι

pe

na

le

pre

ce

vag

mo

rab

celle des guerriers. Ils s'accoutumoient de par-là de bonne heure aux courses pied et à cheval, à lancer le javelot, mener une vie dure et frugale dans le besoin. Les jeunes gens étoient obligés de porter une ceinture d'une longueur po déterminée; s'ils acquéroient un embonpoint qui les contraignît de l'élargir, ils étoient condamnés à l'amende. La na chasse entraînoit le dégoût pour tout La autre exercice, une oisiveté orgueil- flo leuse, de la férocité, l'amour de la les bonne chère et des festins. Avec les viandes, les Gaulois y prodiguoient les liqueurs enivrantes. Aussi leurs grands repas se passoient-ils rarement sans que relles et sans effusion de sang.

On vante leur hospitalité. Ils se dis jus putoient l'honneur de recevoir les étrandu gers. Le meurtre d'un étranger, s'il ar-fair rivoit, étoit puni plus rigoureusement l'or que celui d'un Gaulois. Hors de la guerre, por ils étoient humains et compatissans; si qu' fidèles, que les empereurs romains d'h avoient toujours une garde gauloise, arm Leurs vêtemens étoient tels qu'il convient à des militaires, faciles à mettre et en s à déposer, une simple veste et un calecon. Ils portoient des cheveux longs, du avoient un collier et des bracelets aux nis poignets et au-dessus du coude, d'or of Seil

sang.

ccoutumoient de cuivre selon la faculté. L'habit des ux courses Druides étoit long et blanc. On ne sait le javelot, quel étoit celui des femmes. Ils ne se rugale dans le permettoient pas la poligamie, et cette toient obligée nation devenue depuis si indulgente une longueur pour les semmes, s'étoit donnée sur elles oient un em-le droit de vie et de mort.

nit de l'élargir, La fécondité des Gauloises est étonl'amende. La nante à en juger par les émigrations. oût pour tout La Gaule a versé dans l'Italie seule des iveté orgueil flots de guerriers, qui en s'accumulant l'amour de la les uns sur les autres, l'ont inondée tins. Avec les presqu'entière. Des torrens échappés de odiguoient la ce vaste réservoir, ont parcouru et rasi leurs grands vagé plusieurs contrées de l'Asie; et de ment sans que moindres ruisseaux encore très-considérables, se sont étendus en Espagne et lité. Ils se dis pusqu'en Afrique. Comme la profondeur evoir les étrand du limon déposé sur les terres peut ranger, s'il ar faire juger de la masse des eaux qui igoureusement l'ont apporté, on évaluera l'immense ors de la guerre, population des Gaules, par les colonies mpatissans; si qu'elles ont formées, et par le nombre reurs romains d'hommes presqu'incroyable dont les arde gauloise, armées étoient composées.

tels qu'il con-iles à mettre et en 2377. Il établit les habitans du Lan-Av. J. C. 621 este et un cale-guedoc et du Dauphiné dans les plaines heveux longs; du Piémont et de la Lombardie. Clios bracelets aux nis mena ceux qui habitoient entre la coude, d'or of Seine et la Loire dans le Mantouan, la

Tom. 5

pa

de

ma

loi Di

nie

jet

C

pa

da

loi

asi

dé

mo

et

ble

Cas L'a

att

sor

vre ÿ r

rir lud

dar

pid s'h

du

Carniole et les territoires de la républi. que de Venise. Le pays de Navarre, les bords du Pô, le Plaisantin, Ravenne, Bologne furent occupés par les Langrois et d'autres voisins associés à leurs conquêtes. En 2614, Brennus, à la tête des Meldois et Sénonois, s'empara de Rome. Les Galates dont on ignore la situation, obligèrent ensuite toute l'Italie à se liguer contre eux lorsqu'ils vou. lurent envahir ce pays, ligue qui produisit une armée de huit cent mille combattans. Les Romains trouvèrent encore les Gaulois armés contre eux dans les armées d'Annibal. Un autre Brennus, Belgius et Céréthrius entraipèrent à leur suite en Macédoine, en Thrace, en Dalmatie, jusques dans la Propontide et la Grèce, des milliers de Gaulois qui combattirent, périrent ou se mêlèrent avec les habitans, quelque fois en assez grand nombre pour retenir leur nom dans les pays étrangers, tels furent les Gallo-Grecs.

Le premier moyen que prirent les Romains pour subjuguer les Gaules, fut de se tracer un chemin propre à y faire passer rapidement leurs armées dans le be soin. Cet ouvrage fut jugé si important, que Marius qui le commença, et Scaurus qui l'acheva, furent honorés du triomphe. Cette précaution n'empêcha

de la républie Navarre, les n, Ravenne, par les Lansociés à leurs nnus, à la têle , s'empara de t on ignore la iite toute l'Italorsqu'ils you ligue qui proit cent mille ns trouvèrent és'contre eux bal. Un autre éthrius entraiacédoine, en isques dans la des milliers de , périrent ou tans, quelque e pour retenir étrangers, tels

prirent les Ro-Gaules, fut de re à y faire pas-ées dans le bes si important, nça, et Scaut lonorés du on n'empêcha

pas que les Romains n'essuyassent des défaites sanglantes dans les Gaules. Celle de Cépion et de Manlius eut ceci de remarquable, qu'après la victoire, les Gaulois qui avoient voué les dépouilles à leurs Dieux ; massacrerent tous les prisonniers; noverent tous les chevaux; et jeterent tout l'argent dans le Rhône. Cétoit pourtant un trésor qui leur appartenoit. Il avoit été volé pan Cépion dans la ville de Toulouse, où les Gaulois l'avoient déposé comme dans un asile sacré. Il appartenoit à la confédération des Gaules, et consistoit au moins en cent mille livres pesant d'or . et autant d'argent.

Les esclaves révoltés qui firent trembler Rome sous la conduite de Spartacus étoient en grande partie Gaulois. L'ancien préjugé de déshonneur qu'ils attachoient au retour dans la patrie en esclaves, quand on en étoit une fois sorti en guerriers, les empêcha de suivre le conseil de ce chef qui vouloit les y ramener. Quarante mille Gaulois périrent avec Spartacus. Ce fut le prélude des affreux carnages que César fit dans les Gaules. Nous parcourrons rapidement ces scènes d'horreurs, dont s'honorent les conquérans. Il défit, près du mont Jura, Orgetorix, prit sa

οù

do

ma

que

s'ap

blic

seu

pér

par

mar

Go

pas

femme et sa fille, et tua cent trente mille hommes. Sur les hords de la Seine, il vainquit Arioviste, sur ceux de l'Aisne, Galba roi de Soissons. Le premier laissa sa fille et ses deux semmes entre les mains de César avec un immense butin, qui fut acheté par beaucoup de sang. Il y eut dans l'armée du second tant de tués, que si les historiens n'exagèrent pas, les cadavres servirent de ponts aux fuyards. Ceux du Vermandois se défendirent et succombèrent. Une multitude de petites républiques en fit autant. Leurs divisions aiderent legé. néral romain à les subjuguer. Il mêloit la douceur et les exhortations à la sévérité. On en rapporte ce terrible exemple, qu'il donna, dit-on, plusieurs fois l'ordre de faire couper, la main droite aux prisonniers des peuples dont il originalité craignoit la revolte. (1) 118 11101)

Par ces moyens atroces, la Gaule et n devint une province romaine, asservie des aux haches, conme s'en plaignoient en ses députés à Rome, et privée de ses bar coutumes et de ses lois. Ces excès justifient l'horreur des Gaulois pour l'esclavage, et les efforts qu'ils firent contre poi les Romains pour conserver leur liberté. Ils essayèrent quelquefois de se relevet que de cet état d'avilissement. Il parut des Gau guerriers qui les tirèrent de l'oppression

Germanie.

at trente mille e la Seine, il ux de l'Aisne, premier laissa nes entre les immense bubeaucoup de ée du second toriens n'exaservirent de Vermandois nbèrent. Une iderent legé

où les retenoient les vainqueurs. Ils donnérent même des chefs à l'empire ; mais leurs succès les épuisérent autant que leurs revers, et rendirent la conquête de la Gaule facile aux Francs, lorsque ceux-ci l'envahirent.

## GERMAINS.

Ce qu'on a dit de la Gaule, peut le Danube, ibliques en sit s'appliquer à la Germanie. Même distri-le Rhin et la bution en petits royaumes, ou en répu-cynie. uer. Il méloit bliques, formant quelquefois sous un bliques, formant quelquetois sous un seulchef, un tout imposant. Même temple, perature opposée à la fertilité du sol, par l'abondance des forêts, des terres marécageuses, des lacs et étangs. Même uples dont il origine tirée des Celtes, descendans de commer fils de Japhet, même religion et mêmes mœurs; excepté que celles des Germains, moins adoucies, présentent encore plus de férocité et de barprivée de ses barie, mais offrent aussi des vertus plus franches et moins mélangées. On sait les noms de ces différens peuples; on conis pour l'escla noms de ces différens peuples; on consfirent contre noit à peu près leur position. Il n'est er leur liberté pas non plus difficile de conjecturer par quel motif ils se sont avancés dans les L. Il parut des Gaules; sans doute c'étoit comme les de l'oppression

à

CO

de

re de

0

sa vi

dı

V(

ci

s

G

tu

h

to

to fa

le

le

0

da

va sa

n

Gaulois se sont avancés en Italie, en cherchant un climat plus doux. Ils s'y sont rendus puissans, et Arioviste, qui combattit César presque dans le centre des Gaules, étoit un chef Germain.

La forêt d'Hercinie, la plus grande de l'Europe, avoit soixante journées de chemin en longueur, et neuf en largeur. Il y en a encore des restes dans ce qu'on appelle la Foret Noire. Les endroits les plus sombres étoient les sanctuaires où s'immoloient les victimes humaines. Les arbres teints de sang, leur funeste ombrage, la terre humide et rouge, les ossemens épars, en faisoient des lieux d'horreur. Les prêtres même n'y pénétroient qu'avec une pâle terreur, dans la crainte d'y trouver le Dieu cruel qu'ils s'étoient fait, et dont la seule vue tuoit ceux qu'il jugeoit mériter sa disgrâce. Les ministres de ce culte sanglant éto ent comme dans les Gaules les Druides et les Druidesses. Celles-ci étoient les vrais oracles de la nation, qui présidoient à tous les conseils, et sans lesquels aucunes résolutions importantes dans la paix et dans la guerre ne se prenoient. Outre la maturité du jugement et la sagesse, les Germains leur attribuoient le don de prophétie. On croit que ce grand respect vint originairement de l'utilité de ces semmes qui s'étoient appliquées

en Italie, en s doux. Ils s'v Arioviste, qui dans le centre Germain.

la plus grande te journées de uf en largeur, dans ce qu'on

Les endroits

les sanctuaires

nes humaines. , leur funeste etronge, les ient des lieux ême n'y pénéterreur, dans en cruel qu'ils eule vue tuoit r sa disgrâce. nglant éto ent les Druides et toient les vrais présidoient à s lesquels auantes dans la se prenoient. ment et la sattribuoient le t que ce grand at de l'ut lité

nt appliquées

à connoître les vertus des plantes, en composoient des remèdes internes ou des topiques qu'elles employoient heureusement. Elles pansoient les blessures, de-là leur grand crédit dans les armées. On peut remarquer que le talent même présumé de la médecine a souvent servi

à propager les dogmes religieux.

Il y avoit tous les ans des assemblées générales. Nul ne devoit y manquer. Celui qui arrivoit le dernier étoit massacré. Les rois, quand il y en avoit, vivoient de leur domaine. La majesté du trône s'entretenoit par des présens volontaires, et par les amendes : cellesciétoient abondantes. Le meurtre même s'évaluoit et se taxoit. A la honte des Germains, il en coûtoit moins pour avoir tué une femme que pour avoir tué un homme. Les femmes étoient astreintes à tous les soins domestiques. Elles portoient dans les voyages, outre leurs enfans, les ustensiles de ménage, sans que les hommes, uniquement chargés de leurs armes, daignassent les soulager. On voit encore régner cette insouciance dans la partie de l'Allemagne sujette au vasselage. Les femmes, tant est puissant le joug de l'habitude, ne s'en plaignent pas! Elles ont toujours été renommées pour la sidélité conjugale. Les hommes ne leur cèdent en rien sur cet article. Les aiguillons de l'amour se faisoient sentir moins vivement et plus tard dans ce pays, où les brouillards émoussent jusqu'aux rayons du soleil. Les deux sexes vivoient pêle-mêle dans les familles le jour et la nuit. Une habitude d'enfance les rendoit peu scrupuleux sur la nudité, et cette même habitude écartoit l'attention.

n sa

re le ét di II

ro

le

de

ρι

di

go

et

ab

n

m

av

CO

on

de

sai

me

Les Germains n'avoient ni ville, ni forteresse: ils regardoient les remparts comme la ressource des lâches. Leurs camps se fermoient avec les charriots et les bagages. Les femmes étoient chargées de les défendre. Les preuves de courage que nous avons citées des Gauloises, doivent s'appliquer aux Germaines. Les guerriers, se fiant uniquement à leur valeur, ne vouloient ni ruses, nistratagêmes, ni machines. Ils alloient au comhat en chantant des chansons qu'on leur enseignoit dès l'enfance. Dès l'enfance aussi, on leur apprenoit à respecter les armes. Le premier jour qu'on leur en mettoit en main, étoit un jour de fête, dont ils ne perdoient jamais la mémoire. Leur épée étoit leur fidèle compagne de jour et de nuit : ils ne la quittoient jamais, juroient par elle. Il y en avoit une dressée, avec une pique, à latête rien sur cet amour se faiment et plus s brouillards ns du soleil. Ele-mêle dans it. Une habit peu scrupute même habit

t ni ville, ni les remparts lâches. Leurs es charriots et oient chargées es de courage es Gauloises, ermaines. Les ment à leur vases, nistrataloient au comns qu'on leur Dès l'enfance respecter les qu'on leur en jour de fête, is la mémoire. compagne de quittoient ja-II y en avoit ique, à la tête du camp. Un Germain ne passoit pas devant ces titres augustes de la valeur, sans les saluer.

Chez un peuple où le duel étoit supérieur aux lois, on conjecture qu'elles n'ont été ni fort étendues, ni fort puissantes. L'habitude, la probité naturelle, rendoient les Germains justes à l'égard les uns des autres, hospitaliers pour les étrangers, exacts à leur parole, fidèles dans le peu de commerce qu'ils faisoient. Ils n'ont long-temps connu que l'échange, et se sont difficilement accoutumés, à la monnoie, parce que les marchands romains, abusant de leur simplicité, leur en donnoient de fausse; des pièces, de fer revêtues d'argent, aulieu d'argent, pur. On ne leur connoît guères de productions rares, que l'ambre, espèce de gomme balsamique que la mer jetoit et jette encore, mais beaucoup moins abondamment sur quelques côtes d'Alle-

Si l'on appelle musique des chansons militaires ou agrestes, ils en avoient une avec des instrumens bruyans, sans actord. Ils avoient aussi une médecine, si on veut prendre pour telle la pratique dequelques recettes; mais sans connois sance du corps humain, sans raisonnement sur les liquides et les solides qui

la

SE

sı

ia

a

q A

r

V

t

ni

C

Se

C

C

C

é

tr

m

Co F

te M

q

quil

aę

m

le composent. Pour les jeux, ils n'en connoissoient que d'exercice, sauter, courir, nager, monter à cheval, courber l'arc, faire bruir la fronde, lancer le javelot. Ils ont pourtant connu les dés. Il leur est arrivé d'y hasarder tout ce qu'ils possédoient, et jusqu'à leur liberté.

Avant d'employer les tissus, les peaux de bêtes ont servi d'habillement. Les guerriers ajoutoient aux têtes dont ils se faisoient une coiffure, des cornes, des dents, et autres accompagnemens pour se rendre plus terribles. Les femmes se sont sans doute les premières dégoutées de ces vêtemens hideux. Le chanvre prospéroit assez dans leurs terres grasses. Les Germaines en ont tiré les fils dont elles ont fait des toiles, leur première parure. Elles étoient grandes et bien faites, d'un teint assez anime pour des blondes : c'étoit la couleur de la nation. Les femmes laissoient errer ne gligemment leurs yeux bleus, et leurs regards languissans; mais les hommes tâchoient de les rendre durs et menacans. This bont our reasons over all two

La férocité nationale se remarquoit dans les lunérailles. Comme les Gaulois, ils engageoient les vieillards, les infirmes, les gens inutiles à mourir ou a se

ux, ils n'en ice, sauter, heval, cournde, lancer it connu les iasarder tout squ'à leur li-

sus, les peaux lement. Les êtes dont ils des cornes, mpagnemens les. Les femes premières hideux. Le as leurs terres ont tire les toiles, leur pient grandes zanimepour ouleur de la ent errer neeus, et leurs les hommes ırs et mena-

remarquoit les Gaulois, ls', les infirurir ou à se

laisser tuer. Quand ils ne se rendoient pas de honne grâce, on les y forçoit. La seule différence, c'est que le repas qui suivoit les funérailles de ces victimes involontaires de la coutume, n'étoit pas accompagné des élans de joie, par lesquels on célébroit le courage des autres. Avec le mort, on brûloit ou l'on enterroit ses armes, ordinairement son cheval favori, quelquefois ses esclaves, coutume affreuse, mais qui indique l'opinion qu'ils avoient d'une autre vie où ces malheureux étoient envoyés pour les servir. Les festins étoient de toutes les cérémonies, non-seulement funèbres comme on voit, mais mariages, naissances, alliances, retour, félicitations, tout étoit pour les Germains occasion de se traiter. Ils avoient des liqueurs fermentées très-enivrantes pour lesquelles ils marquoient beaucoup de goût. Ils n'ont connu le vin que fort tard. L'empereur Probus apporta la vigne, et en fit planter sur les côteaux du Rhin et de la Moselle. Mauvais présent, si l'on croit que c'est l'origine du vice d'ivrognerie qu'on a reproché aux Germains: mais ils s'enivroient auparavant, et moins agréablement.

Sans les annales sanglantes des Romains, nous ignorerions l'existence politique des Germains. Ce sont eux qui, l'occasion de leurs guerres, nous on appris quel étoit le gouvernement de ce peuples, nous ont donné une idée de leurs mœurs et de leur manière de com battre. Il résulte de leur récit, que si le défaut de discipline éloignoit d'eux la l'A victoire, leur courage restoit indompta ble; encore la valeur l'emporta-t-elle quelquefois sur la dicipline. Les Cimbres, peuple germain, battirent succes sivement quatre consuls. Si on en croit les historiens romains, dans les batailles qu'ils gagnoient, ils perdoient très-pen de monde, pendant que des nation germaniques entières étoient détruites. Ils conviennent cependant que les Germains se défendoient avec beaucoup de iss courage; que les femmes se battoient avec acharnement, et que les chiens l'a même, instruits à se jeter sur ceux qui de vouloient piller le bagage de leurs maitres, ne laissoient pas de causer de l'embarras aux vainqueurs. Au reste, sous le nom de Francs, Allemands, Gépides, Bourguignons, et autres, les Germains se sont, dans la suite, bien vengés des ravages que les Romains avoient exercés chez eux. Les Bretons, qui suivent, n'ont pas eu le même ayantage.

m 50 fig m

ge on ijγ de

et qu te

la dı

le SO ra

> CC de

C pa ont eux qui, es, nous on mement de ces

ié une idée de anière de com

récit, que si le

que les Ger-

es se battoient

rs. Au reste,

## BRETONS.

La Grande-Bretagne, qui contient Grande Bregnoit d'eux la l'Angleterre et l'Ecosse, est aussi nom-tagne, île mée Albion, à cause de la blancheur, Gaules, la emporta-t-elle soit de ses côtes, soit des habitans. Sa Germanie et l'Irlande. ine. Les Cim-figure est un triangle irrégulier. Ses attirent success mers sont poissonneuses, mais ora-Si on en cron geuses. Elle a été couverte de forêts qui ans les batailles ont fait place à des champs assez culdoient très-peu tivés pour qu'on ait vanté l'abondance des nation ger. de ses grains. On connoissoit la manne, t détruites. Ils et on en faisoit usage. Il y a une opinion, que cette île a autrefois tenu, par une c beaucoup de issue, au continent des Gaules. Une tempête ou un tremblement de terre ue les chiens l'aura fait disparoître. La partie occier sur ceux qui dentale a été peuplée par les Gaulois; de leurs mai la partie orientale par les Pictes, venus de causer de du nord de l'Allemagne. On ne sait si les Bretons, qui ont occupé le centre, Allemands, sont un mélange de ces deux peuples , et autres, les rapprochés, ou des indigènes, ou des la suite, bien colonies venues d'ailleurs.

Il est impossible de dire quelque chose de satisfaisant sur leur histoire avant eu le même César. Voici ce qu'il en rapporte. Leur pays est bien peuplé d'hommes et de

les Romains Les Bretons,

CO

B

CC

ta

de

po

CC

fa

pa

et

es

rc

re

de

s'a

CC

de

de

le

ét

et

et

te

m

C

Il

m

role

bi

bestiaux. Ils n'ont que des huttes éparses, de la monnoie de fer on de cuivre. Ils appellent villes ou forts des enceintes défendues par des abatis de bois et un fossé. Comme les Gaulois, ils ont des monarchies et des républiques, des assemblées générales, en un mot le même gouvernement. Ils marchent au combat avec intrépidité, sont très-sobres. Leur nourriture ordinaire est le lait et le gibier. Faute de ces alimens, dans le besoin, ils s'en font d'écorces et de racines d'arbres. De même ils se couvrent de peaux d'animaux, mais quand elles leur manquent, ils savent s'en passer. La nudité ne leur est ni pénible, ni répugnante. On faisoit le commerce pour eux, c'est-à-dire qu'on venoit chercher leurs denrées, surtout l'étain. Mais ils ontété long-temps sans imaginer de profiter de leurs mers, pour en faire une source de richesses. Leur religion étoit absolument celle des Gaulois : druides, druidesses, sacrifices de victimes humaines. Les mœurs des deux nations se ressembloient; cependant à quelques nuances près, et même un peu fortes. Les Gauloises, par exemple, passoient la nuit dans leurs cabanes, au milieu de leurs parens, sans le plus léger vêtement. La coutume les y autorisoit : la

huttes éparou de cuivre. des enceintes le bois et un , ils out des jues, des asmot le même it au combat sobres. Leur lait et le gi-, dans le beet de racines couvrent de and elles leur n passer. La ible, ni rénmerce pour oit chercher tain. Mais ils giner de proen faire une eligion étoit ois : druides, victimes huax nations se à quelques peu fortes. e, passoient au milieu de

léger vête-

utorisoit : la

coutume en permettoit davantage aux Bretonnes.

La vanité de César, en détaillant ces conquêtes, a du moins produit cet avantage qui nous fait connoître les nons des diverses divisions bretonnes, et leur position respective. Il ne nous cache pas combien la valeur de ces peuples lui a fait courir de dangers, il ne dissimule pas que sans leurs discordes intestines et leur mésintelligence, envain il auroit essayé de les assujétir. Les Généraux romains ses successeurs ont aussi plus réussi par ces moyens que par la force des armes; ils ont même été obligés de s'arrêter après des victoires, pour ne pas compromettre leurs premiers succès, et de se couvrir de murs et de remparts de plusieurs lieues d'étendue, contre les irruptions dont leurs conquêtes étoient menacées. Ainsi en agirent les empereurs Adrien, Antonin le pieux et Marc-Aurèle. Sevère sépara l'Angleterre de l'Ecosse, par une forte muraille munie de tours et de fossés. Les Romains coupèrent aussi toute l'île par des routes. Il fallut pour y réussir, applanir des montagnes, abattre les forêts, percerles rocs, dessecher des marais. Les Romains le faisoient moins pour l'utilité des habitans qu'afin de se procurer la facilité

se

ja

CC

in

et

lu

m

P

cı

A

pı

ar

se

si

V

CE

C

de

lé

re

et

cr

to

de transporter promptement leurs troupes, et de se trouver toujours en mesure contre un peuple abattu, terrassé et jamais soumis.

Ap. D. 2944. Av. J.C. 54

César donne pour prétexte à la guerre 54 qu'il fit aux Bretons, quelques secours qu'ils avoientenvoyésaux Gaulois; mais il laisse appercevoir que les véritables motifs furent l'ambition, l'amour de la gloire et l'espérance du butin dans un pays neuf. Il étonna les habitans par la vue de ses vaisseaux, dont la forme leur étoit inconnue, et par la promptitude de ses mouvemens. Il les battit, les mit en fuite, et laissa un camp d'une légion pour les contenir pendant qu'il retournoit dans les Gaules; mais il ne fut pas plutôt parti, qu'ils attaquèrent la légion. Le général romain revint au secours de sessoldats, vainquit encore, et assura son triomphe par des négociations. Auguste profita de la division que César avoit mise entre les Bretons, pour soutenir dans ce pays l'autorité de l'empire. Tibère la négligea. Caligula montra un grand desir d'y porter l'aigle romaine; mais il ne sit que la montrer de loin. Cet insensé sachant que les Bretons l'attendoient de pied ferme sur leur rivage, étend son armée sur la côte de la Belgique, et fait sonner la charge. Tous

nt leurs trouirs en mesure terrassé et ja-

Gertlatt in xte à la guerre ques secours Gaulois; mais les véritables l'amour de la utin dans un abitans par la la forme leur omputude de it, les mit en d'une légion qu'il retouril ne fut pas ent la légion. u secours de , et assura son ons. Auguste César ravoit our-soutenir de l'empire. la montra un de romaine; trer de loin! les Bretons e sur leur rila côte de la charge. Tous

ses soldats, selon l'ordre donné, se dispersent, courent, ramassent des coquillages dont ils remplissent leurs casques, comme d'un précieux butin. L'empereur instruit le sénat de cette belle expédition, et demande le triomphe qu'on n'osa lui refuser.

Moyennant une guerre civile qu'il fomente, l'empereur Claude soumet une petite partie de la Bretagne, triomphe à Rome, et reçoit le surnom de Britannicus. Tite et Vespasien continuant les victoires, prennent des rois et des reines. Agricola réduit l'Occident de l'île en province Romaine. Lui, Sévère et les autres généraux romains, ses successeurs, se couvrent de houlvards contre l'Orient habité par les Pictes. Aux incursions de ces barbares, les Bretons trouvoient doux de pouvoir opposer les légions romaines. Il y en avoit toujours au centre de la Bretagne. De leur sein sortit Constantin, qui devint empereur. Les désastres de l'empire firent rappeler les légions où elles se fondirent faute d'être recrutées. Les Bretons abandonnés à eux-mêmes éprouvèrent des malheurs qu'ils décrivent pathétiquement dans une lettre au consul Aëtius, dont la suscription est ainsi : les soupirs des Bretons au consul Aëtius. « Les barbares,

« disent-ils, nous poussent vers la mer,

« et la mer nous pousse vers les bar-

« bares. Ainsi de deux genres de mon « quise présentent sans cesse à nos veux.

« nous sommes contraints de choisir l'un

« ou l'autre, d'être submergés, ou d'etre

r st L u n t I t

ľ

« égorgés ».

Ils n'avoient alors que des rois. Gildas, historien toujours monté sur le ton larmoyant et plaintif, dit que les Bretons ne mettoient sur le trône que des hommes fameux par leur cruauté; que ceux qui leur avoient conféré l'autorité suprême, les faisoient massacrer, moins à cause de leurs crimes, que pour avoir occasion d'en mettre de plus mauvais à leur place; que si quelqu'un de ces prin ces paroissoit plus humain que les autres, ils le regardoient comme un lâche, et lui prodiguoient les outrages. On attend de pareils princes, que du moins ils dédom mageront leurs peuples par quelques qualités utiles, qu'ils les désendront contre les Pictes et les Ecossais, leurs ennemis. Point du tout, ils laissèrent errer ces barbares sur leurs terres, le feret la flamme à la main. Les malheureux Bretons réfugiés dans les bois et les cavernes, n'y étoient pas encore en sûreté contre la fureur dévastatrice de leurs ennemis; une grande partie se sauva dans l'Armorique, canton de la Gaule;

nt vers la mer, vers les barenres de mort sse à nos veux, de choisir l'un rgés, ou d'être

des rois. Gilonté sur le ton que les Bretrône que des r cruanté; que féré l'autorité ssacrer, moins ne pour avoir olus mauvais à un de ces prinque les autres, un lâche, et lui On attend de ins ils dédom. par quelques s désendront ssais, leurs enaissèrent errer es, le feret la lheureux Bret les cavernes, sûreté contre leurs ennese sauva dans e la Gaule;

rendit des forces à ceux qui restoient. Ils se jetèrent en furieux sur leurs ennemis. Le succès couronna leurs efforts, mais une famine horrible vint combler leurs malheurs. Dans ces fléaux, Gildas, historien chrétien, reconnoît la main de Dieu qui s'appesantissoit sur les Bretons, ou les soulageoit, selon que leurs crimes, sur-tout ceux du clergé, appeloient sa vengeance, ou que leur repentir sollicitoit sa miséricorde.

Vortigène, le seul de leurs rois que Ap. J.C. 457 l'on nou me, prince indolent et inhabile, quoique avide et cruel, réveillé par les clameurs de son peuple, assemble un conseil pour délibérer sur le parti à choisir dans ces fâcheuses extrémités. On y prend la résolution, croyant ne pouvoir se soutenir par soi-même, d'appeler à son secours des étrangers. Le choix tombe sur les Saxons, peuples ele la Germanie, originaires de la Chersonèse Cimbrique, arrivés de-là vers le Danemarck, dans un canton nommé Angel, d'où s'est formé le nom Anglia, et pour lors établis sur les côtes de la Zélande. Ils s'étoient fait connoître aux Bretons par leurs pirateries. Cette nation, dégénérée d'esprit comme de courage, s'imagina pouvoir se faire des

défenseurs de ceux qui la pilloient, elles les mit au milieu de ses campagnes cultivées, et de ses domaines peuplés de bestiaux. Les Saxons n'abordèrent d'aborb qu'au nombre de cinq cents. Ils se comportèrent bien contre les ennemis de leurs hôtes; mais ils remontrèrent que leurs succès seroient bien plus décisifs s'ils avoient plus de combattans; on leur permit d'en faire venir.

Hengist, leur chef, appelle une se. conde colonie, puis une troisième. Il ne demande pour propriété à lui assurée, qu'autant de terrain qu'en pourra couvrir une peau de taureau. Un si petit don ne peut se refuser. L'habile Saxon, comme avoit fait autrefois Didon en Afrique, coupe ce cuir en lanières très-minces, et en entoure un espace assez grand pour y construire une bonne forteresse. Avec la troisième colonie, il fait venir Roëne, sa fille, Les charmes de la princesse fascinent les yeux de Vortigène, et les ferment sur la multitude des maîtres qu'il se donne sous le nom d'auxiliaires; et sur les fers qu'il forge à son peuple, en prenant l'étranger si bien accompagné pour son beau-père. La nation ne partagea pas son aveuglement. L'éla pilloient;
de ses campases domaines
s Saxons n'au nombre de
portèrent bien
urs hôtes; mais
urs succès ses s'ils avoient
on leur permit

appelle une se. e troisième. Il iété à lui assuqu'en pourra aureau. Un si fuser. L'habile fait autrefois ape ce cuir en en entoure un y construire ec la troisième oëne, sa fille. cesse fascinent et les ferment aîtres qu'il se uxiliaires ; et à son peuple, i bien accomere. La nation uglement. L'époux de Roëne fut déposé, et Vorimer, son fils, mis à sa place. Il ne régna que six ans. Après sa mort, Vortigène remonta sur le trône. Pendant cet intervalle, Hengist s'étoit, cantonné dans le pays de Kent, et y forma le premier royaume Saxon.

Pendant cent trente ans de guerre contre les Bretons, les Saxons, touours fortifiés par des recrues d'Allemagne, s'augmentérent au point qu'ils établirent sept royaumes, ce qu'on appelle l'Heptarchie Saxonne. Le nombre des Bretons diminua sensiblement: une partie alla grossir la colonie d'Ar-. morique, l'autre se réfugia dans le pays de Galles, qu'elle partagea en six. districts, qu'on honora du nom de royanmess. Le reste s'incorpora aux vainqueurs, non à titre d'alliés et d'égaux, inais plutôt comme des esclaves. traités avec une extrême dureté par ces maîtres imperieux.

Les Bretons méritoient ce sort, si l'on en croit Gildas, qui fait un portrait affreux de leurs mœurs. Leurs rois, dit-il, sont de vrais tyrans. Ils ont des femmes, mais ils entretiennent un commerce criminel avec des prostituées. Leurs sermens sont autant de parjures. Ils n'entreprennent que d'injustes guer-

ra

le

q

0

m d

cl

é

te

b

eı

cl

p le

CI

m

n

qi l'a

tr

to

la

se s'i

se

01

res. Obligés de punir les voleurs, ils gardent près d'eux les plus grands, et les admettent même à leur table. Les juges qu'ils choisissent ne sont redoutables qu'aux innocens. L'historien note ensuite chacun de ses rois par lé vice qui lui est propre, ou par une accumu. lation de vices qui leur sont commune. Un Constantin adultère, assassin des princes héritiers du trône, entre les bras de leur mère. Aurélius Conanus, incontinent et plus cruel. Vortipore, mauvais fils, tyran de ses peuples, livré à toutes les infamies d'un vieux débauché, séducteur de sa propre fille. Cunéglasus, ajoutant à l'adultère le crime d'avoir fait rompre le vœu de chasteté religieuse à sa complice. Maglocunus, d'une grande taille, guerrier fameux, d'une prodigalité excessive, usurpateur du trône, touché deremords, pénitent dans un monastère, ennuyé de son repentir, retournant à sa semme: aussi infidèle à son épouse qu'à sa pénitence, il quitta la discipline pour le poignard, se désit de sa femme, et épousa celle de son neveu, qui bien digne de lui, avoit aussi su se défaire de son mari.

Gildos, qui ne sait que gémir, en rapportant ces forfaits vraiment déplo-

voleurs, ils us grands, et ar table. Les e sont redouhistorien note is par le vice une accumunt commune, assassin des ne, entre les ius Conanus, I. Vortipore, ses peuples, s d'un vieux sa propre fille. l'adultère le re le vœu de omplice. Mataille, guerrier té excessive, né de remords, tère, ennuyé nt à sa femme: se qu'à sa péipline pour le a femme, et eu, qui bien su se défaire

ue gémir , en aiment déplorables, a négligé de nous transmettre les vertus de quelques bons princes, qui, selon le cours ordinaire des choses, ont dû s'entremêler à ces mauvais. De même, puisqu'il convient qu'il y avoit de bons évêques, en ne nous faisant point grâce des désordres de plusieurs pontifes, simonie, ignorance, mauvaises mœurs, orgueil, avidité de richesses, il étoit convenable qu'il nous fît connoître les prélats dont les qualités éminentes ont certainement, dans ce temps de dépravation, consolé l'église bretone. Les progrès du christianisme entre les Saxons, atteste les vertus du clergé qui prêchoit ette religion. Ces peuples avoient apporté de la Germanie le polithéisme des Cimbres, et leur culte homicide; ils abjurèrent insensiblement ces erreurs insensées et barbares; mais il se passa plusieurs siècles avant que l'église d'Angleterre ne brillat de l'éclat qui l'a rendue si célèbre.

En abandonnant cette île pour rentrer sur le continent, nous trouvons toutes les nations qui ont contribué à la dissolution de l'empire romain, et se sont ou perdues elles-mêmes, soit en s'incorporant avec d'autres, soit en se détruisant par leurs propres victoires, ou qui subsistent encore mères des peuples auxquels elles ont transmis leurs noms. Nous recueillerons sous les titres de chacune d'elles les faits principaux qui les ont conduites à une régénération glorieuse et à leur destruction.

## HUNS.

Huns.

L'histoire d'un fleuve qui, dès sa source, roule majestueusement ses eaux se partage, se réunit, dévaste et féconde, se précipite dans des gouffres, y coule ignoré, s'en élance bouillonnant, et va se perdre en masse ou en ruisseau dans le vaste sein des mers, cette histoire est celle des Huns, Goths, Visigoths, Vandales, et autres peuples septentrionaux que nous allons crayonner. La plupart étoient déjà redoutables, quand ils ont commencé à être connus. L'appât du gain lesséparoit, la nécessité d'une défense commune les rapprochoit. Ils ont peuplé des pays inhabités, rendu désertes des contrées florissantes. Leur fureur s'est quelquefois assoupie; alors leur repos les faisoit oublier; mais quand le son de la trompette les réveilloit, ils recommençoient leurs ravages, jusqu'à ce qu'ils allassent

transmis leurs s sous les titres uits principaux ne régénération uction.

qui, dès sa ement ses eaux, dévaste et fés des gouffres, ance bouillonn masse ou en ein des mers, s Huns, Goths, autres peuples allons crayondéjà redoutanmencé a être lesséparoit, la commune les uplé, des pays s des contrées s'est quelqueepos les faisoit on de la tromcommençoient . qu'ils allassent

se confondre dans la masse commune des nations. Tels ont été les Huns, dont

nous allons parler.

Les historiens les font sortir de la Scythie, derrière le mont Caucase. Ils les partagent en deux divisions; l'une, sous le nom de Huns blancs, gagne le voisinage de la Perse, se fixe dans des campagnes agréables, y prend des mœurs douces, dont il faut cependant excepter la coutume suivante : chacun de leurs chefs se choisissoit une vingtaine d'amis, qui partageoient son opulence et ses plaisirs pendant sa vie, et qui, à sa mort, étoient tous enterrés avec lui dans le même tombeau. D'ailleurs, ces Huns blancs étoient équitables entre eux, justes à l'égard de leurs voisins, n'attaquoient point, mais ne sé laissoient pas attaquer impunément. Les Perses se sont plus d'une fois repentis de les avoir proyoqués. Les races des vainqueurs et des vaineus se sont confoudues par la proximité.

L'autre division des Huns, beaucoup plus forte et plus nombreuse, conserva ses habitudes féroces. Dès le berceau, ils en donnoient des leçons à leurs enfans, en leur tailladant le visage; les uns disent pour les rendre hideux et terribles, les autres pour les accou-

Tom. 5.

tumer à souffrir. Ils n'avoient pas de maisons, pas même de cabanes; ils les appeloient les tombeaux des vivans. Ils passoient leur vie à cheval, y mangeoient, y dormoient. On disoit en commun proverbe, que les Huns ne savoient pas marcher. La peau des bêtes leur servoit de vêtemens. Leurs femmes n'étoient ni mieux parées, ni plus délicates sur la nourriture. Un chef vainqueur étoit pour eux un dieu; ils se soumettoient à toutes ses volontés. Vaincu, il devenoit moins qu'un homme; ils le massacroient. On ne parle pas de leur religion ; qui sans doute étoit peu raisonnée dans le tumulte des camps, et barbare comme eux.

Δp:ès J. C. 376.

Ces Huns parvinrent de proche en proche, de derrière le mont Caucase, dont ils s'étoient ouverts les slancs, au Palus-Méotide. Ils regardoient cette barrière comme la dernière borne du monde, et le terme de leurs courses, lorsqu'ils surent agréablement détrompés par un heureux hasard. Une biche poursuivie par des chasseurs alains, établis de l'autre côté de ces marais regardés comme impraticables, se sauva du côté des Huns. Ceux-ci suivirent la route que la biche s'étoit tracée dans le marais, et le passèrent. Ils décou-

.

pient pas de banes; ils les les vivans. Ils al, y man-In disoit en les Huns ne La peau des emens. Leurs ix parées, ni ourriture. Un eux un dieu; tes ses volonmoins qu'un oient. On ne on , qui sans ée dans le ture comme eux. de proche en nont Caucase, s les flancs, au oient cette harre borne du leurs courses, ement détromrd. Une biche sseurs alains, ces marais rebles, se sauva -ci suivirent la it tracée dans nt. Ils décou-

vrirent les belles plaines qu'arrose le Tanaïs, bien préférables à leurs terres fangeuses, toujours couvertes d'un épais brouillard. Le rapport qu'ils en firent à leurs compatriotes, les détermina à tenter le passage. Ils réussirent, chasserent les Alains, et se répandirent delà dans l'empire. Les historiens y suivent leur marche, comme les Africains et les Asiatiques suivent celle des santerelles dévorantes. Les vestiges de leurs pas sont des empreintes de sang dans des cendres.

Souvent les Huns, nombreux, dit Auila. 4414 Phistorien Ammient, comme les sables de la Lybie, se trouvèrent en opposition avec les Goths, Vandales et autres barbares', multipliés comme les étincelles de l'Ethna. L'empire romain étoit leur champ de bataille. Ces maîtres du monde payoient des tributs, déguisés sous le nom de présens, à ces hordes effrénées, qu'ils ne pouvoient repousser entièrement de leurs frontières. Ils employoient aussi la ressource de les soudoyer, d'en prendre des corps considérables dans leurs armées, et de les détruire aussi les uns par les autres. Mais cet expedient devint fatal à ceux qui l'employoient. Les Huns, incorporés aux armées romaines, se formèrent à

leur discipline, et devinrent des corps redoutables, quandils purent se réunir sous
des chefs capables de projets et de conduite. On compte entre ces chefs, Uldin,
qui donna de justes inquiétudes à Théodose le grand; Rougas, qui menaça
Constantinople; Uptar, qui se rendit
puissant dans les Gaules et beaucoup
d'autres dont on ne connoît que les
noms; mais par le peu qu'on en sait, on
voit qu'ils portèrent la terreur de leurs
armes, des bords de l'Asie aux extrémités de l'Europe, et qu'ils furent de
dignes précurseurs du fameux Attila.

Ce prince avoit un frère nommé Bléda. Roas, leur oncle, leur lassa

le sceptre des Huns.

Il ne faut pas croire que les armées ne fussent composées que de Huns. On compte jusqu'à onze nations, parmi lesquelles se trouvent des Suèves, des Gépides, des Sarmates et autres barbares qui marchoient sous ses étendards. On a donné à ces rassemblemens le nom général de Huns, ou parce qu'ils en étoient le principal corps, ou parce que le chef qui le commandoit étoit de cette race. Nous disons le chef, car Attilane souffrit pas long-temps un collègue. Il fit assassiner son frère Bléda. Son autorité alors étoit reconnue depuis les bords

t des corps ret se réunir sous ets et de conschefs, Uldin, tudes à Théo , qui menaca qui se rendit et beaucoup nnoît que les n'on en sait, on erreur de leurs sie aux extréu'ils furent de meux Attila. frère nommé cle, leur laissa

que les armées ae de Huns. On ions, parmi less Suèves, des et autres baras ses étendards. blemenslenom parce qu'ils en s, on parce que oit étoit de cette ef, car Attilane du Rhin, jusqu'aux frontières septentrionales de la monarchie persanne. Il concut le dessein d'occuper les trônes d'Orient et d'Occident, ou de les renverser; mais n'ayant pu exécuter ni l'un ni l'autre de ces grands projets, il prit plaisir à humilier les empereurs, à les avilir, en exigeant d'eux des sacrifices de provinces ou d'argent, en forme de tributs, et leur imposant des conditions outrageantes, telles que celles qu'il prescrivit à Théodose II, de lui remettre des princes du sang des Huns, qui s'étoient sauvés à sa cour. Ils lui furent renvoyés, et il les sit mettre en croix.

Le caractère dominant d'Attila étoit l'orgueil. On obtenoit ses bonnes grâces en se prêtant à cette passion. Couridachus, roi d'une nation voisine, s'étant conduit avec lui d'une manière équivoque, fut mandé par l'impérieux monarque. Au lieu de venir, il répondit : « Jamais il ne me seroit possible de « soutenir l'éclat d'une si grande divi-« nité ». Cette flatterie lui valut mieux qu'une justification. Le roi des Huns s'honoroit du nom de Fléau de Dieu. que lui donna l'univers indigné. Pourvu un collègue. I qu'il tînt à la Divinité, peu lui importoit 3/éda. Son auto d'a quel titre. Les rois, les princes qui depuis les bords l'environnoient, l'observoient en silence, étudioient ses gestes, et osoient à peine

lever les yeux sur lui.

Attila avoit le teint noire, la taille courte, la poitrine large, le nez écrasé, les yeux petits. Son insolente férocité éclatoit dans sa démarche, ses regards, ses mouvemens. Il ne salloit que le voir pour juger qu'il étoit né pour troubler le repos du monde. Il n'auroit pu dominer une nation aussi vaillante que les Huus, s'il n'avoit pas eu lui-même une bravoure à toute épreuve. A la différence des barbares qui ne comptoient que sur leur courage, il ne négligeoit pas à la guerre les stratagêmes, les machines et les ressources de l'art. La bonne soi n'étoit pas la base de ses traités. Il s'y permettoit plus que de la finesse. Cependant il étoit extrêmement juste à l'égard de ses sujets, ne leur demandoit d'impôts que ce qu'ils pouvoient payer. Il pardonnoit volontiers à ceux qui se soumettoient : jamais il n'abandonna ceux qu'il avoit pris sous sa protection. , and and game

Soit affectation, soit goût, il éloignoit de lui tout ce qui ayoit un air de faste. Son épée et le harnois de son cheval n'étoient enrichis ni d'or, ni de pierre-ries, quoique ce luxe fût ordinaire à sa cour. Ses convives étoient servis en or

soient à peine

oire, la taille le nez écrasé, plente férocité e, ses regards, oit que le voir pour troubler proit pu domiillante que les ui-même une e. A la difféie comptoient ne négligeoit êmes, les made Part. La a base de ses plus que de la t extrêmement injets, ne leur ce quals pouit volontiers à : jamais il n'aoit, pris sous sa BRIDGE CORD

at, il éloignoit nair de taste de son chéval , ni de pierreordinaire à sa it servis en or

et en argent, de mets recherchés. On n'en mettoit devant lui que de trèssimples, sur une assiette de bois. Sa coupe étoit aussi de bois. Il étoit grave et sérieux à table. Une plaisanterie qui fit rire des ambassadeurs romains qu'il traitoit, n'obtint pas de lui un sourire. Mais s'il étoit sobre en public, il se dédommageoit amplement, de cette contrainte en buvant largement dans les repas particuliers. On lui reproche une incontinence effrénée. Il avoit, non pas quelques femmes, mais un grand troupeau, dit un historien. Il paroît qu'il y en avoit une maîtresse de toutes les autres. On en juge parce que Priscus envoyé par Théodore, étant allé leur porter des présens, en trouva une, nommée Recha, assise sur son lit, et les autres à terre, occupées à travailler autour d'elle.

Attila ne négigeoit pas les petits moyens, souvent plus efficaces que les grands, pour attirer la confiance de la multitude. L'épée de Mars avoit été de tout temps en grande vénération chez les Scythes, ancêtres des Huns. Le hasard ou l'adresse d'Attila en sit trouver une qui lui sut apportée en grande pompe, comme étant celle du Dieu. Le monarque la reçut avec un respect

extrême, comme un présage qu'il devoit étendre ses conquêtes, jusqu'aux boines les plus reculées de la terre. Le soldat crédule, enflammé par cet augure, sous l'égide du Dieu de ses ancêtres, ne connut plus ni dangers, ni obstacles.

Les subterfuges de Théodose, pour détourner les armes d'Attila, lui furent inutiles. Ce chef d'une armée féroce et avide de combats, avoit besoin de la guerre. Il ravagea la Thrace, la Macédoine, la Grèce : il répandit l'alarme jusqu'aux portes de Constantinople. L'em. pereur, après avoir perdu des armées entières, opposa à ce torrent six mille livres pesant d'or, promit d'en payer douze mille tous les ans, se soumit à d'autres conditions honteuses, pour le rachat des prisonniers et l'abandon des transfuges qu'il livra. Théodose savorisa un complot qui se forma sous ses yenz, contre la vie de son ennemi : il sut découvert. Attila pardonna, mais pour de l'argent. L'empereur Marcien, successeur de Théodose, voulut se délivrer de la honte du tribut. Il répondit fièrement aux Huns qui vinrent le demander:

« Théodose n'est plus; moi, j'ai de « l'or au service de mes amis, et de

« l'acier pour mes ennemis ». Cette hauteur réussit. Attila crut prudent de age qu'il devoit squ'aux bonnes erre. Le soldat t augure, sous ancêtres, ne ni obstacles.

ni obstacles. héodose, pour tila, hi furent rmée féroce et besoin de la ace, la Macélit l'alarme justinople. L'em. u des armées rrent six mille it d'en payer , se soumit à ises, pour le l'abandon des odose. savorisa sous ses yeux, mi : il fut dé-, mais pour de cien, succesat se délivrer répondit fièrele demander: moi, j'ai de amis, et de

s ». Cette hau-

t prudent de

laisser Marcien en paix, et se tourna contre Valentinien III, empereur d'Occident.

Ce prince avoit une sœur, nommée Honorie. En même-temps qu'il étoit monté sur le trône, elle avoit été déclarée Auguste, ce qui lui donnoit une espèce de droit à l'empire; mais ce titre ne lui attribuoit aucune autorité: c'étoit même peut - être une raison de ne pas souffrir qu'elle se mariât; et elle desiroit: l'un et l'autre. Elle écrivit à Attila, le pria de venir la délivrer, lui offrit sa main, et lui envoya un anneau pour gage de sa foi. Le roi des Huns prit ce gage comme le sceau d'un engagement sérieux. Il demanda la princesse en mariage. On la lui auroit volontiers accordée, mais il demandoit pour dot la moitié de l'empire. Honorie mit fin elle-même aux prétentions qu'elle avoit fait former. L'ennui du célibat la mit dans un état qu'on voulut faire passer. au roi des Huns, pour une suite d'un hymen qu'elle avoit contracté. Il se paya de cette raison, parce qu'il vouloit endormir l'empereur sur des projets beaucoup plus étendus qu'il méditoit.

La rapidité des marches d'Attila, e st toujours un sujet d'étonnement : c'e st vraiment l'éclair qui part de l'Orient, 452.

et paroît en même-temps en Occident. On l'a vu parcourir la Grèce, la Thrace, menacer Constantinople: il revient du fond de la Scythie, se jette en Allemagne prend Treves, Strasbourg, Spire, Mayence; nulle ville ne lui résiste : il entraîne à sa suite Hérules. Suèves, Quades, Marcomans, tous les peuples du nord, passe le Rhin, et à la tête, les uns disent de cinq, les autres de sept cents mille honimes, arrive près de Châlons sur Marne, dans les champs Catalanniques. Il y étoit attendu par Aëtius, général Romain, accompagné de Théodoric, roi des Visigoths, de Mérouée, roi des Francs, et d'une multitude de Sarmates, Saxons Bourguignons, Belges, Armoricains, qui rendoient cette armée peu inférieure à celle d'Attila. La bataille fut une des plus sanglantes qui se soit jamais donnée. La nuit seule y mit sin. Le soleil en éclairant le matin le champ du carnage, offrit aux yeux de vastes plaines, couvertes de morts et de mourans, au nombre, dit-on, de trois cents mille. Le silence qui régnoit dans le camp des Huns, fit connoître seul qu'ils avoient été vaincus; mais Aëtius les voyant trop bien fortifies, n'osa les attaquer. Soit jalousie, soit crainte de n'être pas luien Occident. e, la Thrace, il revient du tte en Alle-Strasbourg, e ne lui réte Hérules, ins, tous les e Rhin, et à le cinq, les nommes, ar-Marne, dans Il y étoit atral Romain, ic, roi des i des Francs, nates, Saxons Armoricains, eu inférieure e fut une des mais donnée. Le soleil en du carnage, plaines, counourans, an cents mille. s le camp des qu'ils avoient s voyant trop ittaquer. Soit être pas lui-

même en sûreté au milieu de tant d'auxiliaires, il les en engagea à retourner chez eux, comme s'il n'en avoit plus besoin.

Cette espèce de défection fit repréndre à Attila le projet qu'il avoit toujours, eu de marcher droit à Rome. Il passe les Alpes avec sa célérité ordinaire, Arrêtés devant Aquilée, défendu par l'élite des troupes romaines, ses soldats se décourageoient. Le général qui savoit profiter de tout, leur fait remarquer que des cicognes apparemment effrayées par le fracas d'un siége, fuyoient emmenant avec elles leurs petits. « Elles « abandonnent la ville, leur dit-il, « parce que leur instinct leur apprend « que sa ruine est prochaine ». Il donne l'assaut après cette prédiction; et emporte la ville. Elle fut pillée et réduite en cendre. Trévise, Crémone, Mantoue, Bergame éprouvèrent le même sort. Les malheureux habitans de ces contrées se réfugièrent dans les marais formés à l'extrémité de la mer Adriatique, et y fondèrent Venise. Milan fut enseveli sous ses ruines. Rome trembloit, mais Valentinien détourna ce torrent dévastateur, toujours par une digue d'argent. Aussi Attila se sit-il peindre en vainqueur, et l'empereur et ses courtisans apportant sur leurs épaules,

des sacs d'argent qu'ils versoient à ses

pieds.

Après avoir ranconné Rome, le roi des Huns parut méditer une entreprise contre Constantinople. Mais con'étoit, dit-on, qu'une feinte, pour eacher le dessein qu'il avoit de retourner dans les Gaules, et d'y aller effacer la honte que lui avoient fait essuyer les rois de ces contrées qui s'étoient joints à Aëtius. On ne sait où l'arrêta la fête qu'il Jonna à son armée à l'occasion de ses nôces avec une beauté extraordinaire, nommée Ildico. Transporté de joie, il but avec excès contre sa coutume. Comme il tardoit le lendemain à paroître, on entra de force dans sa chambre, on le trouva mort, apparenment frappé d'apoplexie. Sa jeune épouse étoit à côté de lui le visage couvert d'un voile et fondant en larmes. On ignore quels jours succédèrent pour elle à une nuit si funeste.

Le corps du monarque sut transporté avec pompe dans une vaste campagne, et déposé sous une tente de soie. Des cavaliers choisis dans toute la nation, en sirent plusieurs sois le tour, chantant tristement les exploits de leur roi. On donna un grand sestin qui dura bien avant dans la nuit, et on enterra secrètement le corps renserme dans trois

ersoient à ses

Rome, le roi ne entréprise is can'étoit, our eacher le irner dans les : la honte que s rois de ces us a Aetius. te qu'il Jonna de ses nôces aire, nommée e, il but avec Comme il tartre, on entra , on le trouva é d'apoplexie. ôté de lui le e et fondant ls jours sucuit si funeste. ut transporté e campagne; de soie. Des la nation, en ur , chantant leur roi. On oi dura bien nterra secrèe dans trois

cercueils d'or, d'argent et de fer. On mit autour les plus belles armes, et les plus riches dépouilles qu'il avoit enlevées, et la cérémonie se termina par égorger tous ceux qui avoient été employés à son enterrement, de peur qu'ils n'enlevassent le trésor, ou ne le révélassent à d'autres. Avec ce prince finit l'empire des Huns. Une guerre civile entre une multitude d'enfans qu'il laissoit, en commença la dissolution. Il est aisé de concevoir que cette armée une fois désunie, se répandit de tous côtés, sans ordre et sans discipline. Las de piller, des corps entiers apportèrent leur butin dans différens cantons où ils s'établirent : leurs intérêts changèrent. On les voit sous des rois, sous des reines, désendre l'empire et y faire des irruptions, se faire assigner des provinces ou les prendre ; les Huns Uturguriens se battre avec les Huns Cuturguriens. Bélisaire les défait tous deux après qu'ils se sont affoiblis. Les Francs, sous les quatre fils de Clotaire, les repoussent au-delà du Danube. On les voit reparoître sous Charlemagne, qui les soumet; et enfin on croit qu'ils sont restés en corps de nation dans la Pannonie, qui des Ugri Huns a pris le nom de Hongrie.

## GOTHS.

Goths.

Les Goths, Visigoths, Ostrogoths, et autres peuples qui snivent, ont donné lieu sur leur origine à des rechérches aussi pénibles qu'infructueuses. Ainsi que les Huns, dont nous avons parlé, on les fait venir des glaces du nord, d'on ils s'empressoient de s'échapper, aussitôt qu'ils se sentoient assez forts pour aller chercher des climats plus doux. Qu'est ce que c'étoit donc que les pays d'où ils sortoient, pour leur avoir préféré la Suéde, la Norwège et la Laponie, les bords et les îles de la Baltique? C'est-là que nous les prendrons; et en général, c'est de l'endroit où tous ces peuples, Cimbres, Teutons et autres, ont formé leurs premiers rassemblemens, après avoir quitté leur terre natale, que nous les ferons partir pour leurs invasions dans le Septentrion et le Midi. Comme une nuée sombre, ils ont convert notre horison. Les lunières de l'histoire en percent difficilement l'épaisseur, et ne produisent que quelques éclairs, où l'on entrevoit, non sans peine, des singularités en fait de mœurs, des actions et des événemens en petit nombre, qui méritent d'être recueillis.

rogoths, et ont donné rechérches cuses. Ainsi ns parlé, on ord, d'où ils per, aussilût ts pour aller ux. Qu'est-ce s d'où ilssoréré la Suéde, esbords et les que nous les st de l'endroit s, Teutons et niers rassemté leur terre s partir pour ptentrion et sombre, ils Les lumières icilement l'éque quelques t, non sans it de mœurs, nens en petit tre recueillis.

Les Goths, les Gètes et les Cimbres, 4. D. 29;8 sont le même peuple. Ils parloient la Av. J. C. 60 même langue. Woden ou Odin, grand magicien, est le premier conquérant Goth. Il s'établit en Suède, y apporta, y trouva, ou y inventa les caractères Runiques, qui sont l'ancien Gothique. Woden étoit non - seulement sorcier, mais encore poete. On lui fait transplanter des peuplades en Prusse, en Livonie, dans une grande partie de la Moscovie, et dans la Tartarie, où il a laissé sa langue chez les Tartares précops. L'hospitalité étoit, chez ces peuples, en grand honneur, ainsi que la poligamie. Un homme n'y étoit estimé qu'à proportion du nombre de ses femmes. De là une: multitude d'enfans, qu'ils ne laissoient pas languir auprès de leurs pénates. Ilsn'en gardoient qu'un seul. Aussitôt que l'age le permettoit, les peres les envoyoient chercher des établissemens dans d'autres pays; de-là aussi ces essaims de dévastateurs renaissans. On les a appelés Visigoths, Goths del'Est, Ostrogoths, Goths de l'Ouest. Ils punissoient de mort l'adultère, sans doute les femmes; car les hommes qui font les lois ont tonjours su se ménager. Ils portoient des souliers de crins, et n'avoieut rien qui couvrît leurs jambes ni leurs cuisses.

leurs habits ne passoient pas les genoux, et ils étoient, pour l'ordinaire, verts, bordés de rouge. Ils tressoient leurs cheveux, se servoient à la guerre de lances recourbées et de haches.

Après J. C.

Caracalla fut le premier qui s'attira l'inimitié des Goths, et qui attira leurs armes contre l'empire. Depuis ce temps, ce ne fut plus qu'ane suite non interrompue de guerres, accompagnées de tous les excès familiers aux peuples indisciplinés. Il suffira de les indiquer. L'empire paya de bonne heure aux Goths une espèce de tribut. L'empereur Alexandre étoit originaire de leur nation. Sa mort violente leur donna occasion de s'emparer de la Thrace et de la Mæsie. Les Ostrogoths voulurent y avoir leur part, et furent vaincus. Les vainqueurs, défaits à leur tour par l'empereur Dec?, lui demandèrent la paix à des conditions raisonnables: il la refusa. Le désespoir leur donna des forces : il taillèrent son armée en pièces : lui-même périt dans la bataille. Gallus, son successeur, se soumit à un tribut.

266.

Les Goths étoient divisés en plusieurs troupes. Une d'elles ravagea la Grèce, et pilla le temple d'Ephèse. Une autre pénétra en Asie, désola toutes les provinces sujettes à l'empire, équipa une as les genoux, naire, verts, lent leurs cheerre de lances

er qui s'attira ui attira leurs puis ce temps, ite non intermpagnées de x peuples inles indiquer. ie heure aux t. L'empereur e de leur nar donna occahrace et de la lurent y avoir us. Les vainr par l'empent la paix à des l la refusa. Le forces: il tails : lui-même lus, son sucibut.

s en plusieurs gea la Grèce, se. Une autre outes les pro-, équipa une lotte formidable, et ayant passé le Bosbore, dévasta les côtes de la Grèce, econdée par une armée de terre qui la uivoit. Les vents, la peste, et quelques ombats heureux, delivrèrent les Ronains de l'un et de l'autre. Mais une diision de ces peuples échappée à cesnalheurs, recommença les pillages, et e fortifia assez pour mériter qu'Auréien marchat en personne contre les Soths. Il triompha d'eux sur un char uelé de quatre cerfs, qu'il avoit pris à Cannabaud, un de leurs rois. Entre les. norts et les prisonniers se trouvèrent lusieurs femmes habillées en hommes, mi avoient vaillamment combattu. Diolétien les vainquit sur le Danube. On es voit ensuite dans les Gaules mettre n fuite les Bourguignons et les Vanlales, et être à leur tour chassés par Constantin, avec lequel ils font aljance, et l'aident à s'affermir sur le trône. Trop fiers de ce service, ils deviennent exigeans. Constantin contient ces bienaiteurs dangereux par une victoire si isiblement miraculeuse, que beaucoup l'entre eux embrassent la religion chréienne.

Leur nouvelle religion ne les rendit ni moins remuans , ni moins inquiétans. De temps en temps il s'élevoit entre eux

Alaric. 395.

des chefs qui devenoient de grands con. quérans. Un d'eux nommé Ermenris, vainqueur de tous les peuples septen. trionaux, a été comparé à Alexandre le Grand. Le nom d'Alaric est encore cé. lèbre. Les différens survenus entre Arcadius et Honorius, ou plutôt entre Rufin et Stilicon, leurs ministres, firent jouer à ce prince un rôle important dans les affaires de l'empire. Rufin l'attira dans la Grèce, qui dépendoit de l'empire d'Orient qu'il gouvernoit, afin qu'Arcadius voyant ses états attaqués ne pût se passer de ses services. En eslet, Stilicon vola au secours de la Grèce, qui n'étoit pas de son département, dans l'espérance d'en venir aux mains avec son rival et de le perdre. Ces deux ambitienx, Gainas, Tribigilde, Radagaise, tous capitaines Goths, appelés dans l'empire et chassés, d'abord à la solde des empereurs, puis combattant contre eux, périrent misérablement, Alaric seul se soutint. Fatigué d'être pour ainsi dire le jouet de la politique romaine, recherché avec empressement quand il pouvoit être utile, négligé avec dédain, quand on n'avoit pas besoin de son secours, il arracha d'Honorius une promesse de quatre mille livres pesant d'or, pour s'éloigner des murs de Rome;

a

on plutôt entre ninistres, firent oire. Rufin l'atdépendoit de ouvernoit, afin s états attaqués rvices. En ellet, de la Grèce, qui artement, dans ux mains avec . Ces deux amigilde , Rada-Goths, appelés s, d'abord à la uis combattant misérablement. Fatigué d'être de la politique empressement le, négligé avec t pas besoin de Honorius une e livres pesant

murs de Rome;

de grands con mais l'empereur dissérant, sous divers mé Ermenris, prétextes, de le satisfaire, Alaric revint peuples septendevant cette ville, la prit, et l'abandonna à Alexandre le pau pillage. Il mourut peu de temps après.

c est encore cé. Ataulphe commença à transporter le survenus entre siège de la puissance des Goths et Visigoths en Espagne. Il fut massacré ainsi que Sigéric. Son successeur Vallia, sans rôle important perdre de vue l'Espagne, fixa le siége de l'empire de sa nation à Toulouse. Théodoric I et Thorismond , princes guerriers, s'y soutinrent. Ce dernier est appelé par un historien du temps, le hautain et intraitable roi de Gothie. Il fut assassiné par les officiers de son armée, excités, dit-on, à commettre ce forfait par Théodoric II, son frère, qui le remplaça. Il professa une amitié sincère pour les Romains. Aussi le laisserent-ils pousser tranquillement ses conquêtes en Espagne. Théodoric y établit solidement son empire, et lorsqu'il comptoit jouir, le inême crime qui lui avoit procuré le trône l'en précipita, par la main d'Eric; son frère. Celui-ci chassa les Romains de l'Espagne. Il s'empara de presque tout ce qui leur appartenoit dans les Gaules. Ce prince gouverna ses peuples avec un sceptre de fer, mais il aimoit la justice, et il leur donna des lois que ses successeurs ont Bordeaux: elle étoit brillante et nom obreuse. Sidonius qui l'avoit vue, dit que les Saxons, les Francs, les Hérules, les Bourguignons, et même les Romains pavoient un air suppliant: Sa grande pe nétration et la hardiesse de ses entre prises le faisoient redouter. Il étoit arien prises le faisoient prises était par les siéges épiscopau qui vaquèrent ne furent point remplis. Il croyoit porter par-là une atteinte mor telle à la-religion, qui cesseroit d'être pourvue de dignes ministres inférieurs, dont le choix ne pouvoit être bon que fait par les évêques : c'est la remarque de Sidonius.

453

Pendant que les Goths et les Visigoths prospéroient dans les Gaules et en Espagne, les Ostrogoths se rendoient redoutables dans la Pannonie, l'Esclavonie, et dans tous les pays qu'arrose le Danube, jusqu'en Italie. Ils repoussoient les Huns, les Allemands et les Sarmates, et donnoient la main aux Visigoths dans les Gaules. Tous ces succès étoient dus à la valeur de Théodomir; ils furent encore plus considérables et plus brillans sous Théodoric III. Ce prince, d'abordfort attaché à l'empereur Zénon, jusqu'à commander ses armées, rompit

noit sa cour à vec lui, se réconcilia, et après des vic-illante et nom oires qui donnèrent beaucoup d'inquié-oit vue, dit que ude à l'empereur de Constantinople, le les Hérules, les oi des Ostrogoths se laissa appaiser par les Romains pur le l'argent, des terres et des honneurs Sa grande per le son empire. Dans cette entrevue, il er. Il étoit arien persuada à Théodoric de tourner ses rmes contre Odoacre, roi des Hérules, ges épiscopaux qui dédaignant le titre d'empereur de Rome, avoit pris celui de roi d'Italie, et neatteinte mor sabli son trône à Ravenne.

cesseroit d'être Théodoric part de la Mœsie qu'il hatres inférieurs, bitoit, avec un nombre infini de comt être bon que battans qui conduisoient avec eux dans les chariots leurs femmes, leurs enfans tous leurs effets. Faute de vaisseaux, et les Visigoths I fallut tourner la mer Adriatique. Un ules et en Espa-voyage d'hiver, la peste, la famine, ndoient redou-, l'Esclavonie, multitude. Heureusement la victoire cou-ronna les premiers efforts de Théodoric. ls repoussoient Il défit dans deux batailles rangées les et les Sarmates, Hérules, s'empara de Milan; et, après Visigoths dans la résistance la plus opiniâtre, s'empara de Ravenne, après trois années de nir; ils furent es et plus bril-I. Ce prince, conquête le rendit maître de toute pereur Zénon, l'Italie. Odoacre, auquel Théodoric rmées, rompit avoit promis de conserver la vie, fut,

G

et

eı

pı

gd Pi

pe

se

ell

lia

le

la

de Ro

fai

de

l'I

fo

CO

M

pa

DI

de

al

Ca

é

r

r

dit-on, assassiné de la propre main de Théodoric, sous le prétexte d'une couspiration que le roi des Hérules tramoit contre lui. Le vainqueur laissa aux peuples d'Italie les lois romaines qu'ils suivoient, et les magistrats même auxquels depuis long-temps ils obéissoient; politique qui assura sa puissance encore plus que la force des armes.

## VANDALES.

mental and the contraction of th

Vandales. 215.

11.11.10 ) 1. 1117. Les Vandales tirent leur nom d'un mot gothique qui signifie errer. Ils étoient Goths d'origine, et errans d'habitude. Une nation vagabonde n'a point d'annales. C'est seulement dans les fastes des peuples qu'elle a tourmentés, qu'on peut trouver quelques souvenirs de ses actions. Par cette raison, c'est dans l'histoire romaine qu'il faut recueillir le peu qu'on sait des Vandales. Ils parurent déjà redoutables sons Caracalla, attaquèrent avec succès l'empire sous Aurélien, qui cependant les força de se retirer. Ils allerent porter leurs armes dans les Gaules, y furent vaincus par l'empereur Probus, se rejetèrent sur la pre main de e d'une consrules tramoit r laissa auxmaines qu'ils s même auxs obéissoient; sance encore

8.5 25 1 11

1.17.234 . ....

E **S.** 

4 1777 ur nom d'un ie errer. Ils t errans d'hande n'a point dans les fastes ientés, qu'on venirs de ses c'est dans t recueillir le les. Ils paru-Caracalla, empire sous les força de é leurs armes 'vaincus par ctèrent sur la Grèce, d'où ils coururent en Espagne; et sous le fameux Genseric, ils passèrent en Afrique, où ils consolidèrent leur puissance.

Ce prince y fut appelé par Boniface, gouverneur romain. Calomnié auprès de l'impératrice Placidie, et menacé de perdre son gouverno acut, il invoqua le secours des Vandales. concilié avec elle, il voulut se débarrasser de ces auxiliaires par des présens; mais Genseric les refusa, et continua à se fortifier par la prise des places fortes, entre autres de Carthage. Cette ancienne rivale de Rome se vit encore une fois en état de faire trembler ses ennemis. A la nouvelle des préparatifs que Genseric y faisoit, l'Italie fut effrayée. La capitale releva ses fortifications, et s'entoura de remparts, comme si l'ennemi étoit à ses portes. Mais ces précautions devinrent inutiles par la célérité du roi vandale : il mit pied à terre en Sicile, et la conquit, débarqua en Italie, prit Rome, la livra au pillage, et emmena la famille royale captive en Afrique. Ce qui avoit pu échapper à l'avidité de ses soldats, dans l'ancien domaine des Romains, il le leur sit retrouver par une nouvelle irruption en Italie. Il les enrichit aussi des déponilles des îles de la Crèce qu'il

Genserie.

parcourut en vainqueur; mais il essuya des échecs, et Rome vit encore une fois ses bataillons devant Carthage; mais Genseric fit un traité qui sauva la capitale. Il répara toutes ses pertes, devint plus puissant que jamais, et força l'empereur Zénon à renoncer à toute espèce de prétention sur l'Afrique qui étoit province romaine depuis quatre siècles.

# SUÈVES.

n

e

n

S

eı

ra

p

sa

CO

pı

C

de

Les Suèves du temps de César étoient Suèves. L'an de J. C. reconnus pour la plus grande et la plus belliqueuse nation de la Germanie. On les place entre l'Elbe et la Vistule. Leur nom est tiré d'un mot qui signifie mener une vie errante. Ils obéissoient à des rois, avoient les mêmes mœurs que les autres Germains. On ne peut obtenir de lumières sur l'histoire de ces peuples, qu'à l'époque seulement où ils curent quelques rapports avec l'empire Romain. Les Suèves se soumirent à Tibère, qui en transporta quelques milliers dans les Gaules. Il assigna des terres à d'autres au-delà du Danube : un détachement de ces barbares s'établit en Frise. Pendant trois cents ans, ils furent pour

457

mais il essuya encore une fois carthage; mais i sauva la capipertes, devina , et força l'emrà toute espèce ique qui étoit s quatre siècles.

e César étoient rande et la plus Germanie. On a Vistule. Leur i signifie mener oient à des rois, s que les autres obtenir de lues peuples, qu'à ls curent quelnpire Romain. à Tibère, qui milliers dans s terres à d'au-: un détachetablit en Frise. ils furent pour

l'empire un objet tantôt de crainte, tantôt de ressource. Menaçant les provinces romaines, et y faisant de grands ravages, ou incorporés aux armées de l'empire, et repoussant avec elles les flots de barbares qui venoient inonder les frontières.

Pendant qu'une de leurs hordes trèsnombreuses, étoit presque exterminée par Aëtius en Germanie, une autre pénétroit en Espagne qu'elle partageoit avec les Vandales et les Alains. Rechila, leur roi, se fait un état des pays environnans les villes de Mérida, Séville et Carthagène. Rechiarius, son fils, s'y fortifie, et devient ennemi des Romains. Inutiloment prié par Théodoric, roi des Visigoths, son beau-père, de ne pas troubler la paix, il est défait et mis à mort. Sa succession excite une guerre civile entre les Suèves. Leurs princes passent rapidement sur un trône ensanglanté par la mort violente de plusieurs d'entre eux. Remismond vainquit des rivaux qui lui disputoient la couronne. Il tenoit sa cour à Lisbonne avec éclat, et fort considéré des rois Visigoths alors les plus puissans de l'Espagne. Après sa mort, ils conquirentson royaume et en firent une deleurs provinces. Ainsi finit le royaume des Suèves, qui ne dura pas deux cents Tom. 5.

ans. Ils avoient embrassé la doctrine d'Arius.

#### FRANCS.

Francs.

Nous ne ferons pas descendre les c Francs de Francus, fils d'Hector, qui le après la prise de Troye, dorsqu'Ente 10 transporta en Italie une partie de se Ip habitans fugitifs, seroit venu avec l'autre en Germanie, où il auroit formé une quation. Il est probable que les Francs il furent dans l'origine un mélange de plus E sieurs nations germaniques, auxquelles ti l'amour de la liberté fit donner le nom pre de Francs. On donne-une autre étymologie à ce nom qu'on fait dériver du mot vidatin fracti, c'est-à-dire, exercés, rompus en quelque sorte aux dangers. Ils paroissent pour la première fois dans tr l'histoire, sous le règne d'Aurélien. Leur le séjour étoit du côté de Mayence, sur les cl pour le pillage. On les trouve divisés en plusieurs branches, dont la principale étoit celle des Saliens. Le premier historien qui en parle, les représente comme 60 un peuple perfide, tenant peu à ses ser-le mens, adonné au mensonge, fort civil la

sé la doctrine envers les étrangers, très-uni et trèsjuste entre eux, mais inquiétant pour les autres; ce qui faisoit dire à Eginard, chancelier de Charlemagne: «J'aimerois « bien à avoir un Franc pour ami, mais « non pour voisin ».

La première expédition qui les fait descendre les connoître, est celle de Probus contre d'Hector, qui, leux. Ce prince les repoussa des Gaules, partie de ses partie des prisonniers, qui étoient en enu avec l'autre grand nombre, il forma des bataillons roit formé une qu'il incorpora dans ses armées. Le reste, que les France il les envoya sur les bords du Pontnélange de plu Euxin, où il leur donna des terres à cul-ues, auxquelles iver. Ce peuple, accoutumé à la vie er-donner le nom rante, ne s'accommoda pas de ce genre ne autre étymo-d'occupation sédentaire. Ils saisirent des dériver du mot vaisseaux qui se trouvèrent à leur bien-, exercés, rom séance, parcoururent les côtes de la nux dangers. Ils Grèce, qu'ils pillèrent, passèrent le dé-nière fois dans troit de Gibraltar, et rentrèrent dans 'Aurélien.Leur Peur patrie par l'embouchure du Rhin, Mayence, sur les chargés de butin. Dioclétien et Maxiasserent souvent mien, glorieux d'avoir battu les Francs, rouve divisés en prirent le surnom de Francisques. Mais nt la principale les exploits de ces empereurs n'empé-Le premier his-chèrent pas ces peuples d'inquiéter tou-présente comme jours leurs frontières. Constantin cuat nt peu à ses ser les intimider en traitant les prisonniers songe, fort civil faits sur cette nation avecda plus grande

288.

cruauté. Il en fit jeter une grande partie va aux bêtes, entre autres deux de leurs le rois. Cette barbarie ne les empêcha par le de recommencer leurs courses dans les ti Gaules, et *Constantin* ne s'en débar n

rassa qu'à force de présens.

On commençoit à connoître les rois de de ces peuples. Malaric, un d'entre le eux, possédoit une grande charge à la pe cour de l'empereur Constance; mais q pendant ce temps, ses compatriotes pas de soient encore le Rhin, pilloient et bril ce loient Cologne. L'empereur envoya à l'Apostat. Il les repoussa de Rheims, le jusqu'où ils s'étoient avancés. Un autre la roi, nommé Mallabandes, fut consul de la commé de la comm comte du palais, et général des armée d romaines sous Gratien; et cependantla Francs continuoient de ravager la l'Gaules. Ils battirent une armée romaine q qui étoit venue les attaquer dans leur la pays, et la battirent si complètement, que m cette défaite sut comparée à celle de o Varus. A la tête de ces peuples se trouvoient alors trois rois, Génobald, Mar el comier et Sunnon, qui, tantôt ensemble g tantôt séparément, firent la guerre a m des traités de paix avec les Romains. P

Au moyen de leurs succès militaire je et de leurs négociations, les Francs su d

355.

e grande partie vançoient et se fortifioient toujours dans deux de leun les Gaules. Ils y eurent enfin un roi étaes empêcha pa bli, nommé Pharamond. On croit qu'il courses dans les tint sa cour à Rheims. Cependant sa done s'en débar mination ne sui pas si bien affermie, qu'elle ne chancelât quelquesois. Clonnoître les rois dion, son fils, vit aussi son trône ébranic, un d'entre lé; mais il l'étaya par des conquêtes qu'il nde charge à la portajusqu'à la Somme; en même-temps onstance; mais qu'il s'étendoit vers Trèves et Cologne, ompatriotes pas dont il s'empara. Mérouée, qui lui sucpilloient et brû céda, s'avança jusqu'aux bords de la pereur envoya Seine. Il fut un des rois qui se réunirent rnommé depuis à Aëtius, pour combattre Attila dans ssa de Rheims, les champs Catalanniques. De son nom, vancés. Un autre la première race de nos rois a pris celui des, fut consul de Mérovingiens. Il fut aimé et révéré néral des armés de ses peuples comme un père.

et cependantla Childéric, son fils et son successeur, de ravager la l'imita dans ses exploits guerriers, puise armée romaint qu'il fit respecter sa puissance jusqu'à aquer dans leur la Loire. Mais au lieu de se rendre esti-mplètement, qui mable comme son père par ses vertus, parée à celle de on lui reproche des déréglemens qui peuples se trou révoltèrent ses sujets. Ils le chassèrent, Génobald, Martet donnèrent leur sceptre à Egidius, tantôt ensemble gaulois de nation, général des armées rorent la guerre d'maines. Childéric se flatta de n'avoir pas les Romains. perdu pour toujours l'amour de ses su-succès militaire jets. Il erra dans les états voisins, attens, les Francs se dant le succès des efforts d'un ami fidèle,

456:

d

oi ti

SE

Ca

m G

CC

ri

li

fu

d

P

ti

d

C

n

nommé Wiomald, qu'il avoit laisse pour tâcher de ramener les esprits. A son départ, il coupa en deux une pièce d'or, en prit une moitié, et donna l'autre à son ami, qui devoit la lui envoyer quand il pourroit revenir sans danger. Chideric recut ce gage chez Basin, roi de Thuringe, qui lui avoit donné asile. il partit sur-le-champ, et fut reçu dans son royaume avec acclamation. Ce prince fut bientôt suivi par Basine, épouse du roi, qui lui avoit généreusement donné l'hospitalité. Elle ne se cacha pas des motifs qui l'appeloient auprès de lui. « Je connois, lui « dit-elle, vos qualités utiles. Si je « savois quelque prince, qui vous sût « préférable, je passerois les mers pour « m'unir à lui ». Flatté de ce compliment, plus que galant, Childéric l'épousa. Elle devint mère de Clovis.

Clovis. 482.

Quand ce prince monta sur le trône, le royaume de son père, soit par la défection de plusieurs sujets qui n'avoient pas voulu le reconnoître à son retour, soit par d'autres raisons, se trouvoit renfermé entre les villes de Langres et de Cambray, l'Escaut et l'Océan. Le premier exploit de Clovis sut de s'emparer de Soissons, sur les Romains, et de Tongres, possédés par un autre tribu

il avoit laisse les esprits. A eux une pièce ié, et donna voit la lui enrevenir sans ce gage chez , qui lui avoit -le-champ, et ne avec acclaentôt suivi par , qui lui avoit ospitalité. Elle ifs qui l'appee connois, lui utiles. Si je , qui vous sût les mers pour

de Clovis.
a sur le trône,
soit par la dés qui n'avoient
à son retour,
e trouvoit renLangres et de
céan. Le pret de s'emparer
mains, et de
in autre tribu

de ce compli-

Childeric l'é-

de Francs. Il épousa Clotilde, nièce de .

Gundebald, roi des Bourguignons. Ce prince avoit usurpé la couronne en faisant tuer Childéric, père de cette princesse; et ce ne fut qu'à regret qu'il donna sa nièce à un jeune prince capable de venger le père de son énouse.

Mais Clovis s'étoit déjà rendu t doutable pour le refuser; co mutaîna sa conversion à la religion tienne, que Clotilde professoit.

Elle entretenoitsouventson époux de ses dogmes, et luien inspiroit le goût. Ce goût devint conviction, qui éclataal'occasion d'un danger pressant. Des milices: d'Allemagne fondoient sur les Gaules. Clovis va au-devant d'elles accompagné de Sigibert, roi des Francs ripuaires. On se rencontre à Tolliac, lieu peu éloigné de Cologne. La bataille fut: sanglante: Les barbares gagnoient du terrain, et le désordre, occasionné pan une blessure de Sigibert, se mettoit parmi les Francs. Clovis, dans cette extrémité; se souvient du Dieu de Clotilde, et fait vou d'embrasser sa foi et dese faire baptiser, si ce Dieu lui donne la victoire. A: l'instant, les vainqueurs, comme frappés par une puissance divine, prennent lafuite. Fidèle à son serment, Clovis appela auprès de lui Remi,

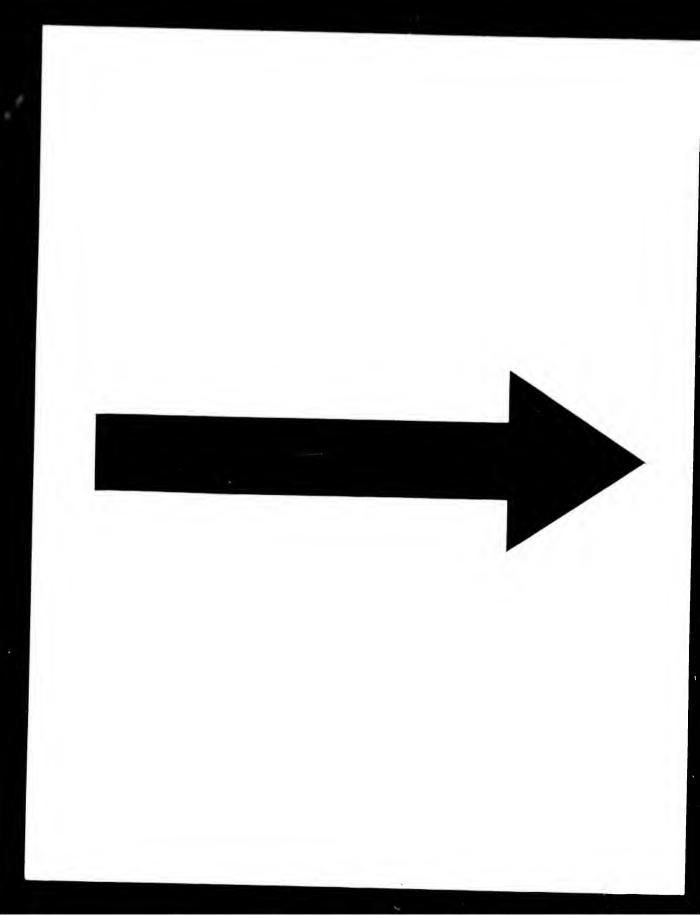

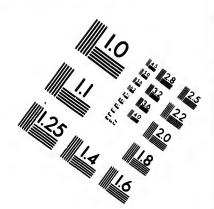

# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

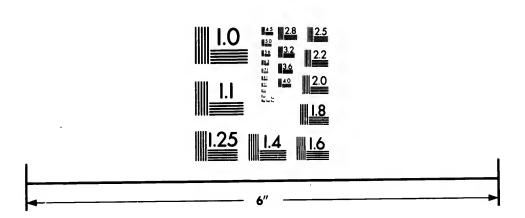

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503







évêque de Rheims, qui l'instruisit et le baptisa avec trois mille de ses principaux sujets. Leur exemple entraîna la plus grande partie de la nation. Il est à observer que Clovis étoit alors le seul prince catholique. L'empereur d'orient, les rois des Ostrogoths en Italie, ceux des Vandales en Espagne et en Afrique, étoient ariens, et les rois des Francs et des Bourguignons dans les Gaules, tous payens.

Après la bataille de Tolbiac, Clovis vit son empire s'accroître par la réunion des Francs armoriques qui formoient une république entre la Loire et la Seine. Ils préférèrent la royauté sous son sceptre. La profession de la foi catholique lui valut aussi la soumission du peu de Romains qui restoient dans les Gaules. Ils aimèrent mieux lui obéir qu'à des princes ariens. Beaucoup de villes firent avec lui des capitulations que ce prince observa exactement, en leur laissant leurs lois et leurs magistrats. Aussi les lois romaines se perpétuèrent en France, et le mélange des habitans civilisés adoucit peu-à-peu la férocité des Francs leurs vainqueurs.

. Ce que Gundebald, oncle de Clotilde, avoit craint, arriva. Clovis lui sit la guerre, et s'empara d'une partie de son

ui l'instruisit et le de ses principle entraîna la nation. Il est à pit alors le seul pereur d'orient, en Italie, ceux e et en Afrique, is des Francs et les Gaules, tous

Tolbiac, Clovis e par la réunion qui formoient oire et la Seine. auté sous son de la foi cathosoumission du stoient dans les nieux lui obéir . Beaucoup de s capitulations exactement, en eurs magistrats. se perpétuèrent ge des habitans peu la férocité eurs.

cle de *Clotilde*, *lovis* lui fit la ne partie de son

royaume, entre autres de Dijon. Ses victoires le mirent aux mains avec Alaric, roi des Visigoths, qui le voyoit avec inquiétude avancer dans son voisinage. Ces deux princes eurent une conférence dans une île de la Loire, près d'Amboise. Soit crainte, soit estime réciproque, ou autres motifs, ils se jurèrent amitié; mais elle ne dura pas. Alaric étoit arien outré. Il persécuta quelques évêques catholiques. Leurs plaintes du fond du Rouergue, parvinrent aux oreilles de Clovis. « Allons, dit-il à ses « Francs, ne souffrons pas que cesariens « possèdent rien dans les Gaules ». L'armée, partageant l'enthousiasme de son roi, marche aux Visigoths. Des circonstances miraculeuses accompagnent cette expédition. Une biche, en traversant la rivière de Vienne, en présence des Francs, montre un gué à Clovis. Un globe de feu planant sur l'église de Saint-Hilaire, à Poitiers, lui indique de quel côté il doit suivre Alaric. Il le joint dans la plaine de Vouillé, le combat et le tue de sa propre main. Il s'empare de la plus grande partie de ses états, et selon sa politique ordinaire, il laisse aux vaincus leurs usages et leur gouvernement. On ne voit même pas qu'il ait persécuté les ariens; mais peut-être persuadé qu'une

révolution ne peut guères se consolider sans toucher à la religion, il tâcha de les gagner. Il paroît par la prompte diminution de l'arianisme, dans les parties méridionales de la France sujettes à Clovis, que le zèle des évêques catholiques n'y fut pas infractuous.

liques n'y fut pas infructueux.

Au retour de cette expédition brillante et utile, Clovis recut à Tours les enseignes du consulat romain, le manteau, la tunique bordée de pourpre, et les autres ornemens de consul que l'empereur Anastase lui envoya. Il parut flatté de cette faveur, s'en para avec complaisance dans l'église de St.-Martin, et sit de cette cérémonie une sête pour le peuple, en lui distribuant de l'argent. De Tours il alla à Paris, où il fixa son séjour. Cette ville a toujours été depuis lui la capitale de la monarchie française. Lors même que sous les successeurs de Clovis il y eut plusieurs rois, ou Paris est resté commun entre eux tous, comme par indivis, ou celui qui l'occupoit, étoit reconnu roi de France par préférence sur tous les autres.

On est fàché que les belles qualités de Clovis, sa bravoure, sa science militaire, sa politique adroite et conciliante, son zèle non persécuteur pour sa religion, l'équité de son gouvernement qui

510.

s se consolider, il tâcha de les prompte dimians les parties nee sujettes à évêques catho-

neux. xpédition brileut à Tours les main, le mande pourpre, et onsul que l'emvoya. Il parut s'en para avec se de St.-Marnonie une fête distribuant de à Paris, où il e a toujoursété la monarchie e sous les sucplusieurs rois, nun entre eux , ou celui qui roi de France es autres.

belles qualités sa science miliet conciliante, r pour sa relivernement qui réunit sous son sceptre jusqu'à des républicains; on est faché que ces qualités brillantes aient été obscurcies sur la fin de sa vie par des traits de cruauté. dont on peut inférer que la religion chrétienne avoit peu contribué à adoucir sa férocité naturelle. L'ambition lui fit commettre des crimes qu'aucun prétexte ne peut excuser. Après avoir reculé ses frontières aux dépens des Visigoths, il ne lui restoit plus pour se former un empire vaste et inébranlable, que de se faire reconnoître roi par les tribus des Francs dont il se trouvoit pressé, et qui avoient chacune leur prince particulier. Il commença par Sigebert, ce roi des Ripuaires, qui avoit partagé ses dangers à Tolbiac. Clovis excita sous main contre lui son fils Chloderic quiassassina son père. Chloderic éprouva bientôt le même sort. A cette nouvelle, Clovis accourt, assemble les Ripuaires, déclare qu'il, n'a aucune part à ces meurtres, précaution qui sembleroit indiquer qu'il s'étoit élevé des soupçons contre lui. Ou on le croit, ou on feint de le croire; et les Ripuaires, dont la domination, s'étendoit depuis, Fulde jusqu'à Châlons sur Marne, et dont la capitale étoit Cologne, se soumettent à lui;

Un autre petit roi, nommé Chararic, possédoit un arrondissement depuis Boulogne jusqu'à Gand. Sous prétexte que ce prince ne s'étoit pas joint à lui contre les Romains, Clovis le surprend dans une ambuscade, et ne l'a pas plutôt en son pouvoir, qu'il lui fait couper ainsi qu'à son fils, leur longue chevelure, qui étoit la marque distinctive des princes chez les Francs, et fait ordonner le père, prêtre, et le fils, diacre, pour qu'ils soient désormais incapables d'occuper le trône. Le fils de Chararic entendant son père déplorer son malhear, lui dit : « En nous ôtant cette « dignité, et en nous privant des « marques qui y sont attachées, on n'a « fait qu'ôter les feuilles d'un arbre « vert, qui bientôt en reproduira de « nouvelles. Que notre ennemi périsse « dès que fios cheveux seront repous-« sés ». Ce discours ayant été rapporté à Clovis, il fit mourir ces deux princes, et s'empara de leurs trésors et de leurs états.

Restoit Regnacaire, roi de Cambrai, trop proche voisin de ce fleuve rapide, pour n'en être pas emport. Les historiens le représentent comme un prince dissolu, qui s'étoit attiré par ses débauches la haine de ses sujets. Ils disent

né Chararic, nent depuis Sous prétexte as joint à lui s le surprend l'a pas plutôt i fait couper ongue chevelistinctive des fait ordonner diacre, pour apables d'ocde Chararic orer son mals ôtant cette privant des chées, on n'a s d'un arbre eproduira de nnemi périsse eront repoust été rapporté deux princes, ors et de leurs

i de Cambrai, leuve rapide, t. Les histome un prince par ses débauets. Ils disent qu'ils appelèrent Clovis. Regnacaire et Richorius, son frère, voulurent se défendre; mais ils étoient tralis. Les complices les environnent et les présentent à Clovis, chargés de chaînes. « Com-« ment avez-vous pu souffrir, dit-il à « Regnacaire; qu'on fît au sang dont « vous sortez, l'affront de vous garotter « comme vous l'êtes. Il falloit vous faire « tuer, plutôt que d'endurer un pareil « traitement ». Et sur-le-champ, il lui fendit la tête d'un coup de hache. « Et « vous, ajonta-t-ilà Richorius, si vous « eussiez défendu votre frère comme « vous le deviez, on ne l'auroit pas ga-« rotté comme on l'a fait ». Et d'un coup pareil il l'étend mort à ses pieds. Les traîtres reçurent en récompense des bracelets qu'ils crurent d'or. S'étant ensuite aperçus qu'ils n'étoient que de cuivre doré, ils en portèrent leurs plaintes à Clovis. Il leur répondit : « Ceux « qui vendent leurs maîtres, ne doivent « pas être payés en meilleure monnoie. « Ne m'importunez plus; n'êtes-vous « pas encore trop heureux que je vous « laisse vivre après ce qui s'est passé »? Ces princes et beaucoup d'autres, dont Clovis se défit sur la fin de sa vie, etoient ses parens. Par ces meurtres multipliés, il vint à bout de faire re-

connoître son autorité dans toutes les Gaules; mais les succès de sa barbarie ne pouvoient en étousser les remords. On l'entendit s'écrier : « Malheureux « que je suis, j'ai perdu tous mes pa-« rens, et je me trouve en quelque « sorte étranger dans mes propres « états »! Il mourut à quarante-cinq ans. La reine Clotilde se retira à Tours, d'où elle venoit rarement à Paris. Les états de Clovis furent partagés entre ses quatre fils. Théodoric régna à Metz; Clodomir à Orléans; Clotaire à Soissons; et Childebert à Paris. Ces quatre royaumes étoient quatre monarchies différentes. Les princes étoient indépendans l'un de l'autre, comme l'avoient été avant Clovis, les rois des différentes tribus. Aussi les efforts de Clovis, pour former de sa monarchie un tout inaltérable, n'aboutirent qu'à diviser entre ses descendans, ce qui étoit auparayant divisé entre ses parens ou alliés.

## BOURGUIGNONS.

Bourgui- Il y a différentes opinions sur l'orignons. gine des Bourguignons. On les fait descendre des soldats romains qui ayoient ans toutes les le sa barbarie les remords. Malheureux tous mes pae en quelque mes propres quarante-cinq etira à Tours, it à Paris. Les rtagés entre ses régna à Metz; Clotaire à Soisris. Ces quatre re monarchies étoient indécomme l'avoient s des différentes de Clovis, pour un tout inaltéa'à diviser entre étoit auparavant ou alliés.

NONS.

été laissés en Germanie par Drusus et par d'autres empereurs, dans des camps, pour contenir les peuples conquis. Ceux qui adoptent ce sentiment, les font peu belliqueux, aimant à vivre dans les asiles des villes et des forteresses, et allant dans les Gaules colporter les ouyrages de leur industrie. Ce ne peut guère être le genre de vie d'un peuple entier. Ainsi, lorsqu'on voit les Bourguignons alliés et ennemis des Romains. avant d'entrer dans les Gaules, lorsqu'on leur voit des chefs dont le nom même est connu, qu'on leur trouve une demeure fixe sur les bords du Danube, il est naturel de conclure qu'ils ont de bonne heure formé une nation isolée, qui seroit venue du nord de l'Allemagne comme les autres, ou en suivant une opinion différente, qu'ils étoient un ramas de Goths, de Vandales et autres barbares, ainsi que les appèlent les historiens romains.

Quoiqu'il en soit, dès le règne de Tacite, ils se firent craindre par une rruption au-delà du Rhin. Sous les empereurs suivans, ils avancèrent ou reculèrent selon les obstacles qu'on leur pinions sur l'ori-ppposa. Quand ils n'étoient pas assez s. On les fait des forts, ils se joignoient aux Suèves, aux nains qui avoient Alains, aux Vandales. Diverses tenta274.

tives les conduisirent en Alsace. Ils pénétrèrent dans les montagnes de Savoie et dans celles de Saint-Claude, et fixèrent ensin le siège de leur empire à Vienne en Dauphiné, d'où ils s'éten-'dirent jusqu'à Dijon et à Macon, dans le pays qu'on a depuis de leur nom appelé Bourgogne. On a vu que Clovis avoit pour ainsi dire échancré leur couronne usurpée par Gundebald, meurtrier de son frère et de ses en lans mâles. frères de Clotilde. Ce prince est célèbre par sa loi sur le duel judiciaire, c'est-àdire, par les conditions qu'il prescrivit à ceux qui voudroient décider de leurs droits par les armes. Un établissement si barbare meritoit d'avoir un assassin pour législateur.

mond, son fils et son successeur, d'écouter les calomnies d'une seconde épouse, contre Sigéric, qu'il avoit eue d'une première. Elle l'accusa d'en vouloir à son trône et à sa vie. Le père, tropcrédule, fit étrangler le malheureux prince. A peine avoit-il rendu le dernier soupir, que Sigis mond se repentit.

Il arriva malheureusement à Sigis-

Dans son désespoir, il se jetoit sur le corps de son fils, l'embrassoit tendrement, le mouilloit de ses larmes, comme

pour lui demander pardon. Un de ses

516.

sace. Ils pénes de Savoie nde, et fixèur empire à ù ils s'éten-Iacon, dans. eur nom apque Clovis cré leur coubald, meurenlans mâles. ce est célèbre aire, c'est-àil prescrività der de leurs tablissement r un assassin

nent à Sigiscesseur, d'éme seconde
u'il avoit eue
usa d'en vouie. Le père,
e malheureux
endu le derd se repentit.
e jetoit sur le
ssoit tendremes, comme
i. Un de ses

vieux serviteurs le trouvant dans ce transport, 'lui dit: « Ne pleurez point « Sigéric, il est mort innocent; c'est « sur vous même que vous devez pleu-« rer ». Le chagrin de cette action empoisonna le reste de sa vie. Elle lui attira une guerre de la part de Théodoric, roi des Ostrogots, oncle de Sigéric, A cette guerre s'en joignit une autre, provoquée par Clotilde. Cette reine engagea ses fils à venger sur Sigismond, le massacre de son père et de ses frères, que Gundebald avoit fait ieter daus un puits. Sigismond fut pris, caché sous l'habit de moine. Toute sa famille tomba entre les mains de Clodomir, roi d'Orléans. En représailles du traitement fait au père et aux frères de Clotilde, sa mère, il les fit aussi jeter dans un puits. Il y eut ensuite entre les Francs et les Bourguignons une paix, puis une guerre, dont les hasards mirent Gondemar, leur roi, dans les chaînes de Childebert et de Clotaire, qui le tinrent étroitement resserré. Se trouvant sans chef, les Bourgnignons traitèrent avec les Francs. Ils se soumirent à un tribut, à condition qu'on les laisseroit se gouverner selon leurs lois. Ce privilège leur fut accordé et conservé pendant toute la. race des rois Mérovingiens.

## ALLEMANDS.

Les Allemands habitoient entre le 214.

Allemands. Danube, le Haut-Rhin et le Mein. Le fond de leur nation étoient les Suèves. auxquels se joignirent beaucoup de Gaulois, et des familles de différens peuples. Ce qu'exprime le mot germanique Alle-man, d'où ils ont pris lenr nom. Ils étoient passionnés pour la liberté. Ce furent des femmes allemandes qui, sous Caracalla se pendirent pour n'être pasréduites en esclavage. Ce prince prit tant de goût pour cette nation, qu'il en composa sa garde, qu'il prenoit plaisir à s'habiller comme les Allemands, ct à porter de faux cheveux de leur couleur. Maximin les traits durement, et les renferma dans leur pays. Ils en sortirent sous Valérien, et pénétrèrent d'un côté dans les Gaules, de l'autre en Italie. Aurélien les repoussa. Ils ne demandoient qu'à retourner dans leur pays; il leur ferma, les chemins. Mais il éprouva ce que peut le désespoir. Les Allemands le surprirent et le vainquirent. Il prit sa revanche et en fit un grand massacre. Ils sembloient renaître

ALLEM ANDS.

oient entre le et le Mein. Le ent les Suèves, beaucoup de s de différens le mot germals ont prislenr iés pour la lines allemandes endirent pour vage. Ce prince cette nation, , qu'il prenoit les Allemands, veux de leur iita durement, pays. Ils en et pénétrèrent , de l'autre en ssa. Ils ne deer dans leur

hemins.. Mais

le désespoir.

ent et le vain-

e et en sit un

ient renaître

DS.

de leurs défaites. Constance Chlore, Constantin, l'empereur Julien, en différentes batailles, en tuèrent une multitude dont la somme est effrayante. Toujours repoussés, et toujours reparoissans, ils s'insinuoient dans tous les lieux où ils pouvoient se faire ouverture. Plusieurs troupes considérables se cantonnèrent dans les montagnes de la Suisse, entre les vallées du Jura, et autour du lac de Genève, pendant que l'élite de la nation combattoit à Tolbiac, où leur dernier roi fut tué.

# GÉPIDES.

Les Gépides, originairement Goths et Vandales, vinrent des Palus Méotides, dans les environs du Danube, enrent des démêlés avec les Bourguignons d'Italie et les Lombards. Ils furent un de ces peuples qu'Attila ramassa pour ses expéditions Assujétis par les Huns, ils recouvrèrent leur liberté, et tinrent tête aux Lombards, même dans le temps de la puissance de ce peuple; mais enfin ils succombèrent, etessuyèrent de tels échecs qu'ils se confondirent entre les vainqueurs, et disparurent.

Gépides. 245.

553.

# HÉRULES.

Des Palus Méotides, les Hérules s'é-Hérules 2'7. lancèrent, une partie au-delà du Danube, l'autre ravagea la Grèce, mit en cendre Athènes, Sparte, Argos et pénétra en Asie. C'étoit une nation vive et entreprenante. Les Romains recrutoient chez eux leurs troupes légères. Les Hérules prioient les vieillards et les infirmes de vouloir bien mourir, ou ils les yforcoient. Sous peine de déshonneur, la femme étoit obligée de s'étrangler sur le corps de son mari. On leur reproche d'avoir donné dans les débauches les plus honteuses, les plus opposées à la nature, et d'avoir cherché à appaiser leurs dieux par des victimes humaines. Ils portèrent le fer et le feu dans l'Epire, la Thrace, dans toutes les îles de l'Archipel, et depuis le Nessus jusqu'au Rhin. Justinien les chassa d'Italie. Ils se perdirent chez les peuples chez lesquels ils se dispersèrent. Cependant, comme des eaux impures, ils laissèrent long - temps des miasmes d'infection dans les canaux qui les recurent.

# MARCOMANS.

On trouve d'abord des Marcomans Marcomans. vers les bords du Danube. César dit qu'ils étoient Gaulois d'origine. Leur roi, Méroboduus, les introduisit dans le pays occupé par les Boyens, qu'on a depuis nommé la Bohême. Ils ont été un des premiers peuples de la Germanie chez lesquels la civilisation ait fait quelques progrès, puisqu'ils faisoient usage des lettres qu'on a appelé rhuniques. Il paroît aussi par leurs exploits contre l'empire, qu'ils connoissoient quelque discipline militaire. Domitien fut obligé d'acheter d'eux la paix. Ils avoient la politique de former des ligues avec les peuples voisins, et de les entraîner contre l'empire; ce qui les rendit très-redoutables. Leurs ravages durèrent jusqu'à ce que Fritigil, une de leurs reines, ayant embrassé la religion chrétienne, adoucit leurs mœurs Alors ils se renfermèrent dans la Bohême, qu'ils avoient choisie pour demeure.

396.

S.

es Hérules s'édelà du Da-Frèce, mit en Argos et ne nation vive mains recruupes légères. ieillards et les mourir, ou ne de déshongée de s'étrannari. On leur dans les dées, les plus avoir cherché des victimes fer et le feu dans toutes et depuis le Justinien les rent chez les se dispersèdes eaux im-- temps des

es canaux qui

# QUADES.

Voisins des Marcomans, les Quades Quades. 120. sont placés dans la Moravie. Leurs guerres contre l'empire furent fréquentes. Commode leur imposa la loi de se tenir à deux lieues du Danuhe, de n'avoir des assemblées communes qu'une fois le mois, et de livrer leurs armes. Cependant Probus et ses successeurs les trouvèrent bien armés, opiniâtres à la revanche, quoiqu'ils fussent -souvent battus. Ils se fondirent dans les Gaules. Malgré le butin que faisoient toutes ces nations, il paroît qu'elles n'en étoient pas plus riches, niplus curieuses d'ornemens. Valentinien se crutinsulté, parce que les Quades lui envoyèrent des ambassadeurs couverts de haillons. Ils répondirent que c'étoient les principaux de la nation. Il n'est donc pas étonnant que les empereurs aient quelquefois traité les chefs de ces barbares, que leurs sujets appeloient rois, avec le dernier mépris, jusqu'à les faire pendre et les saire jeter aux bêtes dans les spectacles du cirque. Ils les regardoient ou comme des brigands, ou comme des gens à leur solde.

### SARMATES.

S.

ns, les Quades

Ioravie. Leurs

re furent fré-

r imposa la loi

es du Danuhe,

lées communes

de livrer leurs

us et ses succes-

n armés, opi-

loiqu'ils fussent

ndirent dans les n que faisoient

roît qu'elles n'en

niplus curieuses n se crutinsulté,

lui envoyèrent

erts de haillons.

toient les prin-

n'est donc pas

eurs aient quel-

de ces barbares,

ient rois, avec

u'à les faire pen-

k bêtes dans les

les regardoient , ou comme des

Plusieurs de ces barbares forcèrent souvent les fiers Romains à concevoir d'eux des idées plus avantageuses ; entre autres les Sarmates ou Sauromates, qu'on place dans le vaste pays qui contient actuellement la Pologne, une partie de la Russie et de la Tartarie. Ils étoient partagés en plusieurs tribus qui avoient chacune leur roi. On leur donne dans la déhauche le même goût dépravé qu'aux Hérules, et on les fait antropophages. Mais ces horreurs doivent être sans doute restreintes à quelques petites parties de ce peuple immense. Ils commencèrent à se faire connoître et craindre des Romainssous le règne de Néron. L'amour dubutin multiplia et prolongea leurs irruptions dans l'empire; mais ils se trouvèrent en tête les Goths qui en défendoient les harrières. Il y eut entre ces deux peuples, dans la Dacie, sur les bords du Marisus, une célèbre bataille très-funeste aux Sarmates. Ils y perdirent leur roi Wisimar, et la fleur de leur noblesse. Dans cette extrémité ilsarmèrent leurs esclaves; mais ceux-ci

Sarmates. 63.

se tournèrent contre leurs maîtres, et les chassèrent de leur pays. Constance les aida à soumettre ces révoltés, et ré tablit les maîtres dans leurs soyers, mais ce ne sut qu'après vingt quatre and d'exil, pendant lesquels, sans doute, il s'étoit passé de la part des semmes, des choses désagréables à ceux qui revinrent. Comme il y avoit plusieur tribus de Sarmates, il n'est pas certain que ceux qui éprouvèrent cet humi liant exil, soient les ancêtres des Pulonais et des Tartares d'à-présent.

DACES.

Daces.

460.

La Dacie occupoit la Moldavie, la Valachie et une partie de la Transylvanie. Les habitans de ce pays, connus sous le nom de Daces, vinrent de la Scythie. Ils ne dégénéroient pas de la valeur de leurs ancêtres. Sobres, vigoureux, capables de supporter toutes les fatigues de la guerre, ils avoient de plus cet avantage, qu'ils envisageoient la mont comme le commencement d'une vie plus heureuse, ce qui les engageoit à s'exposer aux plus grands dangers, avec autant de tranquillité que s'ils avoient en

curs maîtres, et cays. Constances révoltés, et réleurs foyers, mais le grand de la coute, art des femmes, es à ceux qui reavoit plusieur rest pas certain èrent cet humincêtres des Pod'à-présent.

S

la Moldavie, he de la Transylvae pays, connus
vinrent de la Scynt pas de la valeur
res, vigoureux,
toutes les fatigues
ient de plus cet
sageoient la mont
neut d'une vie plus
ngageoit à s'expoaugers, avec au
e s'ils avoient en-

trepris un voyage. Ils tenoient cette doctrine d'un philosophe célèbre parmi eux, nommé Zamolxis qu'on croit avoir été leur roi. Un autre de leurs rois, nommé Orole, mécontent de ses sujets qui n'avoient pas montré dans une bataille leur courage ordinaire, ordonna que jusqu'à ce que quelques exploits eussent réparé leur honneur, tous, en se couchant, mettroient la tête à l'endroit où devoient être les pieds. Singularité qu'on rapporte, pour faire voir qu'un fil vaut quelquesois mieux qu'un cable pour conduire les hommes.

Depuis Auguste jusqu'au treizième siècle, les Daces ont été le fléau de l'empire Romain. Ils commettoient d'horribles cruautés. Leur roi se nommoit Duras. On doit remarquer comme un trait rare dans l'histoire, que ne se trouvant pas l'habileté nécessaire pour résisterà Domitien, qui amenoit contre lui une nombreuse armée, il quitta de luimême le trône, et y appella Décébale. Le nouveau roi répondit à l'attente de son prédécesseur. Aussi politique que guerrier, quand il se trouvoit pressé, il demandoit la paix , avant d'être assez foible pour se la faire refuser, et recommençoit la guerre dans des momens plus heureux. Par ces alternatives, il réduisit l'empire à lui payer un tribut qu'on appela pension. Trajan se délivra de cette honteuse condition. Decébale, un des dangereux ennemis qu'ait eu l'empire romain, fut vaincu, et se donna la mort pour ne pas servir au triomphe de son vainqueur. Son royaume devint province romaine. Les Goths s'en emparèrent ensuite. On l'appela l'Ancienne Dacie. En l'abandonnant, les Romains transportèrent le reste des Daces dans la Bulgarie et la Servie, qu'on a qualifié quelquefois de Nouvelle Dacie.

## BULGARES.

Bulgares.

Les Bulgares ont toujours eu, et ont encore une langue particulière, qu'on appelle Esclavonne, très-différente de celles de toutes les nations germaniques; d'où l'on conjecture avec vraisemblance, qu'ils tirent, comme les Germains, leur origine des Scythes, lesquels, dans leur première émigration, ont tourné vers l'Asie. Ils ont habité anciennement les bords du Volga, au nord de la mer Caspienne, ce qui a fait appeler leur pays Volgaria, et eux-mêmes Volgari,

out qu'on aplivra de cette balc, un des t eu l'empire lonna lamort omphe de son e devint pro-

la l'Ancienne les Romains Daces dans la

s s'en empa-

u'on a qualifié

Dacie.

purs eu, et ont iculière, qu'on s-différente de ns germaniques; vraisemblance, Germains, leur quels, dans leur nt tourné vers ciennement les ord de la mer ait appeler leur nêmes Volgari, dont s'est formé aisément Bugaria et

Bulgari, Bulgares.

On ne sait pas précisément la date de leur sortie de ce pays, c'est vers le règne de l'empereur Anastase, qu'ils firent des irruptions en Thrace et en Macédoine; et qu'enfin ils se formèrent un établissement dans les lieux bornés actuellement par la Mer-Noire, la Romanie, la Macédoine et la Servie. C'est de ce centre qu'ils partirent contre les points de l'empire Grec qui se trouvoient à leur portée, pendant plus de cinq cents ans. Non contens de harceler perpétuellement cet empire défaillant, dans leur voisinage, ils l'attaquèrent jusques dans la Germanie, bien au-delà du Danube, et dans l'Italie même, où ils s'emparèrent du duché de Bénévent. Le trône de Constantinople, soit qu'il fût occupé par des empereurs Grecs, ou par les Latins, n'eut jamais d'ennemis plus constans et plus opiniâtres. On est étonné des ressources de ce peuple, qui vaincu, presque détruit, poursuivi avec carnage dans son propre pays, reparoissoit peu de temps après sous les murs de Constantinople.

Constantin Coprony me remporta sur eux une grande victoire, qui ne lui coûta pas un seul homme. Elerick, leur roi,

320

775.

étonné d'une pareille singularité, se douta, par les manœuvres de l'armée ennemie, qu'il avoit été trahi. L'embarras étoit de connoître les traîtres. Il laissa passer quelque temps, puis il écrivit à l'empereur qu'il se proposoit de résigner sa couronne, et d'aller mener une vie privée à Constantinople. Il demanda un sauf conduit, et les noms des Bulgares auxquels il pouvoit se fier, pour leur découvrir son dessein, et s'en faire escorter. Constantin envoya l'un et l'autre. Elerick, instruit par-là de ceux qui entretenoient correspondance avec l'empire, les fit tous mourir. Constant in voulut les venger. Ce fut la cause de nouvelles guerres.

Au reste, de part et d'autre, on n'avoit besoin ni de raisons, ni de prétextes. Un empereur étoit-ilattaqué par d'autres ennemis? il étoit sûr d'avoir bientôt les Bulgares sur les bras. Ceuxci étoient-ils assaillis de quelques fléaux, peste ou famine qui les affoiblissoient? ils voyoient arriver les Romains pour combler leurs maux. Quelquefois aussi ces ennemis se réunissoient, et on voyoit des bataillons bulgares dans les armées impériales destinées contre d'autres peuples. Un de leurs rois, nommé Siméon, profitant des divisions intestines de la

l'armée enneil. L'embarras
il. L'embarras
il tres. Il laissa
uis il écrivit à
oit de résigner
mener une vie
Il demanda un
is des Bulgares
pour leur déen faire escorl'un et l'autre.
ceux qui entreavec l'empire,
antin voulut les

de nouvelles

l'autre, on n'ais, ni de préit-ilattaqué par
oit sûr d'avoir
les bras. Ceuxquelquesfléaux,
affoiblissoient?
Romains pour
nelquefois aussi
ent, et on voyoit
dans les armées
re d'autres peuommé Siméon,
ntestines de la

cour de Constantinople, mit le siége devant cette ville. Ce ne sut qu'à sorce de prières et de supplications, que l'empereur réussit à le saire lever.

Ces peuples étoient dans un état de gloire et de prospérité, lorsqu'il se virent assaillis par une horde de Russes qui se répandit sur leur territoire. Dans cette occasion, les Romains craignant sans doute que l'inondation ne parvint jusqu'à eux, aidèrent les Bulgares à repousser ces flots impétueux. Il résulta de ces ravages une espèce d'anarchie, par le gouvernement de quatre frères qui étoient peu d'intelligence. Samuel, prince guerrier, réunit toute l'autorité, et s'en servit pour tourmenter de nouveau l'empire grec. Basile, qui occupoit alors le trône, se vengea de ses vexations par une atrocité inouie dans l'histoire, et qu'on répétera, quoiqu'elle ait été déjà rapportée. Ayant fait quinze mille prisonniers, il leur fit crever les yeux; et après avoir assigné à chaque centaine un guide auquel on avoit laissé un œil, il les envoya en cet état à Samuel. Le prince bulgare fut si touché de ce spectacle, qu'il en mourut de douleur deux jours après.

Basile poursuivit les Bulgares sans leur donner de relâche. Il les battit en

971.

1219

plusieurs rencontres, prit leurs forteresses. Leur roi sut tué dans un assaut. Découragés par tant de pertes, les seigneurs bulgares se déterminèrent à céder à la force. Ils se soumirent à Basile, lui remirent toutes les places. La reine elle-même se rendit auprès de lui avec trois de ses fils et six filles, et renonça à tous les droits qu'elle pouvoit avoir sur la couronne de Bulgarie. Elle avoit encore trois autres fils qui s'étoient retirés dans des endroits inaccessibles. Basile les fit si bien investir, qu'ils furent obligés de se rendre. Il les traita avec bonté, leur donna à tous des places distinguées à sa cour et dans les armes, et à la mère et à ses filles auxquelles il marqua toujours beaucoup de respect, des pensions proportionnées à leur dignité.

1266.

Il y eut depuis quelques mouvemens de révolte chez les Bulgares, occasionnés soit par des mécontens, soit par des imposteurs qui se disoient issus du sang royal, et qui séduisoient quelquefois les peuples. Au milieu de ces secousses qui durèrent plus d'un siècle, l'empire des Bulgares se raffermit au point de lutter, même avec avantage, contre celui de Constantinople. Jean, roi bulgare, ayant défait, devant Andrinople,

it leurs forteans un assaut, pertes, les seiminèrent à céirent à Basile, laces. La reine rès de lui avec , et renonça à uvoit avoir sur Elle avoit ens'étoient retirés essibles. Busile , qu'ils furent l les traita avec ous des places dans les armes, es auxquelles il up de respect,

ues mouvemens res, occasionnés s, soit par des nt issus du sang ent quelquefois le ces secousses siècle, l'empire nit au point de tage, contre ce-Jean, roi bulnt Andrinople,

nnées à leur di-

Baudouin, premier empereur des Latins, l'emmena prisonnier, lui sit couper les pieds et les mains. Ainsi mutilé, il le sit jeter dans une vallée, où il eut une agonie de trois jours, pendant laquelle il se vit dévorer par les oiseaux de proie et les bêtes carnacières. En 1225, la Bulgarie fut assujétie par Etienne, roi de Hongrie. Depuis ce prince, les rois de Hongrie ont pris le titre de rois de Bulgarie, qui a passé, avec le royaume de Hongrie, aux princes de la maison d'Autriche; mais le réel de la puissance est resté aux Turcs, qui possèdent la Bulgarie depuis 1396.

## OSTROGOTHS.

L'empereur Zénon, ne pouvant re- Ostrogoths, convrer l'Italie, aima mieux, comme on le dit, voir sur le trône Théodoric, roi des Ostrogoths, qu'Odoacre, roi des Hérules. Il dirigea, pour ainsi dire, les conquêtes de Théodoric, lui donna des conseils. Ce fut en les suivant, que ce prince fit le bonheur de ses nouveaux sujets. Jamais révolution n'occasionna moins de changement dans le gouvernement. Mêmes magistrats, mêmes impo-

sitions. En prenant la couronne, il avoit juré que sa conduite seroit telle, que les Italiens auroient regret de n'avoir pas été plutôt soumis aux Goths, et il leur tint parole. L'administration de la ittstice fut remise entre les mains des hommes les plus habiles et les plus integres. Theodoric assistoit quelquefois aux plaidoyers, et prononçoit lui-même. Lui-même, il revisoit les rôles des impôts, et les plaignans gagnoient toujours quelque chose à cet examen. Il montroit le plus grand respect pour sa religion, et faisoit honneur à sa foi par la pratique de la tempérance, de la chasteté, et des autres vertus chrétiennes, dont il ne s'écarta jamais. Il entretenoit la paix dans l'église, il bannit des élections la simonie. Jamais la police ecclésiastique n'a été mieux exercée que de sou temps. Tous ces éloges lui sont donnés par des écrivains catholiques, quoiqu'il fût arien. On loue aussi son exactitude à réparer les dommages que les troupes pouvoient causer dans les marches, et à payer tout ce qui se prenoit pour le service des armées et des camps, sa charité envers les pauvres, surtout les veuves et les orphelins, et sa générosité à l'égard de ses sujets captifs chez les nations barbares, dont il rachetoit le

ronne, il avoit roit telle, que ret de n'avoir x Goths, et il nistration de la les mains des et les plus inoit quelquefois nçoit lui-mème. s rôles des imnoient toujours ien. Il montroit our sa religion, foi par la prade la chasteté, tiennes, dont il tretenoit la paix des élections la e ecclésiastique ne de sou temps. donnés par des oiqu'il fût arien. titude à réparer pupes pouvoient es, et à payer pour le service nps , sa charité tout les veuves sa générosité à

captifs chez les

plus grand nombre qui lui étoit possible.

On doit mettre entre les actions remarquables de Théodoric, le voyage ou'il fit à Rome, réclamé par deux rivaux qui se disputoie t le siége de la capitale du monde. Leurs prétentions avoient allumé une guerre civile. Il crut la calmer en portant une décision en faveur de Symmaque. le premier élu; mais les partisans de La urentius ne s'étant pas soumis, il convoqua n' concile, et profita de cette occasio pour satisfaire le desir qu'il avoi depuis longtemps de voir cette ville meuse. Il y fut reçu avec la pompe a plus éclatante, assista au sénat, et m. qua la plus grande déférence pour les embres de cet illustre corps. Sa curiosité le porta dans tous les lieux qui offroient quelque chose de remarquable. Il avont qu'elle étoit plus que satisfaite, et il sit connoître qu'il y anroit fixé son sejour présérablement à Ravenne, si la nécessité des affaires ne l'avoit retenu dans cette dernière ville, qui étoit plus au centre de son empire.

Théodoric fut harangue dans le sénat par Boëce, descendant des Manlius. Ce patricien avoit étudié à Athènes. If t il rachetoit le y embrassa la secte des péripatéticiens, Borce.

qu'il fit connoître en traduisant Aristote avec des commentaires. On lui doit aussi la traduction de plusieurs écrivains grecs, Pythagore, Euclide, Platon, et même des ouvrages théologiques contre Eutichès et Nestorius. Boëce avoit passé par toutes les charges avec un applaudissement général. Il jouissoit d'une réputation intacte, justement acquise. Théodoric l'estimoit, et l'employoit avec confiance dans les grandes affaires. Cependant, il prêta l'oreille aux discours de ses envieux qui l'accusoient d'un commerce secret avec l'empereur de Constantinople, et du dessein de soustraire Rome à la domination des Ostrogoths, et de la faire retourner sous celle des Grecs. Sans éclaircir ces imputations, Théodoric fait arrêter Boëce et Symmaque, son beau-père, compliqué dans le prétendu projet, et avec la même précipitation leur fait trancher la tête.

Cette injuste cruauté ne sut pas plutit commise, que Théodoric en cut un repentir amer. L'image des condamnés le suivoit partout. Peu de temps après, la hure d'un gros poisson ayant été servie sur la table, il crut voir la tête de Symmaque, qui le régardoit d'un air menaçant. Il quitta la table saisi d'horreur, et ne survécut que quelques jours à ce

526.

THS. duisant Aristote On lui doit aussi s écrivains grecs, Platon, et même ues contre Eutice avoit passé par un applaudisseoit d'une réputa. t acquise. Theo. 'employoit avec ndes affaires. Ce. ille aux discours accusoient d'un c l'empereur de dessein de sousation des Ostroourner sous celle r ces imputations, Boëce et Sym-, compliqué dans et avec la même trancher la tête. ne sut pas plutôt oric en eut un reles condamnés le temps après, la n ayant été servie r la tête de Symit d'un air menasaisi d'horreur, elques jours à ce

terrible souvenir. C'est, le premier et dernier sujet de plainte qu'il ait jamais donné. Il avoit eu trois filles d'une sœur de Clovis, l'une mariée à Sigismond, roi des Bourguignons, mère de Sigéric; la seconde à Alaric II, roi des Visigoths, dont elle eut Amalaric. Son grand - père, Théodoric, gouverna ses états en tuteur habile, et les lui rendit en sidèle dépositaire. Ensin, la troisième, nommée Amalasonte, n'étant pas destinée à un époux couronné, fut pentêtre plus heureuse avec Eutharic, prince de son sang, jeune, homme aimable et généralement estimé. Théodoric lui donna la main de sa fille avec l'espérance de sa couronne; mais il mourut avant son beau-père, et ne laissa qu'un fils âgé de huit ans, nommé Athalaric. Le roi des Ostrogoths l'institua, en mourant, son héritier, sous la tutelle

de sa mère, les mission de sulq la syria La piété, la religion , la sagesse et les Amalason te connoissances d'Amalasonte, ont été extrêmement vantées par tous les historiens. Elle est appelce, dans une lettre au senat romain: La gloire des princes, la fleur et l'ornement de sa famille, le Salomon de son sexe. On la représente comme yersée dans les connoissences des Grecs, et même instruite dans la

plupart des langues. Ce goût des belleslettres, trop marque, et peut-être trop favorise, deplut aux seigneurs ostrogoths, plus guerriers que littérateurs. Ils se plaignirent de ce que la reinc élevât le jeune prince à la façon des Romains. Cette éducation, disoient-ils, ne convenoit pas an chef d'une nation active et belliqueuse. Theodoric n'avoit pas été ainsi instruit dans sa jeunesse; il n'en a pas moins été un prince plein de talens et de vertus; d'où ils conclusient que son petit-fils devoit être éleve de la ineme manière, si on vouloit qu'il obtint les mêmes succès. En conséquence, ils prierent Amalasonte de renvoyer les bellans dont son fils etoit environne, et ile in donner des compagnous de son age. Comme ils la sollicitoient de mahière à ne pouvoir pas être refusés, elle consentit à leurs desirs. Le jeune prince n'ayant plus de frein, se livra à la debauche, tomba dans une nialadie de langueur, et mourut à la fleur de son age sans posterite. santes team maring

Amalasonte avoit contre elle la faction des seigneurs ostrogoths, qui lui avoient enlevé l'éducation de son fils. Elle les en avoit punis, pendant qu'elle gouvernoit sous l'autorité de ce prince dissipé. Mais l'éxil et la mort des trois

Pila Singalar

goût des bellespeut - être trop signeurs ostroue littérateurs. ue la reinc elefacon des Rodisoient-ils, ne une nation aciendoric n'avoit s sa jeunesse; il prince plein de ils concluoient être élevé de la duloit qu'il obh conséquence, de renvoyer les it en vironné, et pagnous de son citoient de matre refusés, elle Le jeune prince se livra à la deine nialadie de la fleur de son \$7 1 cares más 189

ntre elle la facogoths, qui lui ion de son fils, pendant qu'elle ité de ce prince most des trois

principaux factieux n'avoient fait que redoubler la haine des autres. Elle craignit de ne pouvoir résister seule aux efforts de leur vengeance. Se slattant de trouver dans un de ses cousins, nommé Théodat, les qualités propres à la soutenir contre ses ennemis, et sur tout de la reconnoissance, elle l'associa au rône, le déclara roi et son collègue, persuadée qu'il lui laisseroit la plus grande part de l'autorité qu'elle vouloit nien lui céder. Elle fut trompée dans ses espérances. Théodat voulant jouir seul de l'autorité suprême, se lia avec les nnemis de cette princesse, la fit arrêter et transporter dans une île au milieu l'un lac. Elle y fut étranglée dans le pain, par les amis des trois chefs exilés. Ce crime se fit du consentement, et eul-être par l'ordre de l'ingrat Théodat. Cette princesse qu'on peut dire victime les belles - lettres et des sciences, renoit toutes sortes de soins pour les ropager dans son royaume.

Justinien qui avoit eu des relations lirectes avec cette princesse, entreprit evenger sa mort. Il déclara la guerre ux Ostrogoths, et envoya contre eux Belisaire. Théodat, assez courageux our commettre un assassinat, mais rop lâche pour soutenir la guerre,

offrit à l'empereur d'abdiquer la royauté. et de lui transmettre la couronne; mais quelques avantages remportés par ses sujets, sans qu'il y concourût, lui firent rétracter son offre. Ce qu'il ne vouloi plus faire, parce qu'il voyoit quelques lueurs d'espérance, les Ostrogoths moins confians que lui, l'y forcèrent. Ils le chassèrent du trône dont il étoit in. digne, et y placerent Vitiges, d'une naissance peu élevée, mais capable de l'affermir par ses talens. Il lutta perpé. tuellement contre Bélisaire et contre Narsès, général non moins habile, en voyé pour seconder l'autre. Cette rév. nion de talens qui auroit dû en per de temps ruiner Vitiges, fut souven inutile contre lui, par la rivalité etl contrariété de ceux qui les possédoient

Rome. Vitigés en fit le siège. Le genéra avoit à combattre et contre les ennem du dehors, et contre les Romains, que étoient fâchés qu'on fit de leur ville un place de guerre, et qui auroient et charmés de pouvoir se donner au pre mier qui se présenteroit. Le siège du une année, pendant laquelle les Romains qui prenoient peu d'intérêt à cel quérelle, souffrirent les horreurs de la mine et de la peste. Les Goths, force

537.

iquer la royauté, couronne; mais mportés par ses courût, lui firent qu'il ne vouloi voyoit quelques Ostrogoths moins forcerent. Ils le lont il étoit in Vitiges, d'une mais capable de s. Il lutta perpe. lisaire et contre moins habile, en autre. Cette réuuroit dû en pen iges, fut souven ar la rivalité et la

de s'éloigner par des secours qui arrivèrent à Bélisaire, portèrent leur fureur contre Milan, où les généraux de l'empire tenoient une forte garnison. Elle n'empêcha pas que cette malheureuse ville ne sût prise. Les vainqueurs qui avoient à leur solde un corps considérable de Bourguignons, la minèrent jusqu'aux fondemens, passèrent au fil de l'épée tous les habitans en état de porter les armes, au nombre de trente mille, et donnérent leurs femmes aux Bourguignous. Ainsi se faisoit alors la guerre.

Vitigès employoit toutes les ressources, pour faire quelques diversions utiles. Il suscita contre l'empire Choroès; roi de Perse. Il appela aussi à son seui les possédoient cours les Francs; mais ce dernier moyen d'abord maître de ne lui réussit pas. Ces peuples une fois e siège. Le généra entrés en Italie, tombèrent également ontre les ennemesur les parties belligérantes, les pillèrent les Romains, que l'une et l'autre, et s'en retournèrent lit de leur ville un chargés de butin. Aprés bien des comqui auroient et bats, où les pertes surpassèrent toujours se donner au pre les succès, le malheureux Vitigès se on. Le siège du trouva renfermé dans Ravenne, sa calaquelle les Romitale. Il écrivit à l'empereur, et en peu d'intérêt à celle phiint des conditions modérées; mais les horreurs de Bélisaire les trouva trop favorables, et Les Goths, sort de voulut pas les signer. Les seigneurs

540

ostrogoths fatigués de la guerre, prirent un parti extrême; ce fut d'offrir leur couronne à Bélisaire. Vitigès consentit à cette singulière démarche. Le général entra dans la ville, s'empara des trésors, reçut le roi et sa famille sous sa garde, et dédaignant un trône qu'il voyoit pentêtre fort chancelant, il partit avec ses prisonniers pour Constantinople, où le rappeloient les ordres de l'empereur qui avoit résolu de l'opposer aux Perses.

Totila. 457.

Il paroît que ce grand homme faisoit la principale force de son armée; car lorsqu'il entra dans Ravenne, elle parut si peu considérable, que les femmes des Goths ne purent s'empêcher de cracher au visage de leurs maris, et de les traiter de lâches. Le général grec laissa le gouvernement en confusion. Les Goths se donnérent en un an deux rois, qui furent massacrés, et en trouvèrent enfin un troisième, nommé Totila, neveu du premier de ces malheureux princes. Onze ans de règne furent pour lui onze ans de guerre. Loin qu'il y ait contracté la férocité de caractère que donne l'habitude du carnage, peu de monarques ont été aussi humains que lui, même à l'égard de ses ennemis. Devenu maître de la ville de Naples, après un long siège, pendant lequel les

er aux Perses. d homme faisoit son armée; car enne, elle parut s'empêcher de irs maris, et de Le général grec en confusion. en un an deux és, et en troue, nommé Toces malheureux gne furent pour Loin qu'il y ait caractère que rnage, peu de si humains que e ses ennemis.

lle de Naples,

dant lequel les

guerre, prirent abitans avoient soufferts une cruelle fut d'offrir leur amine, dans la crainte que la faim qui litigés consentit es tourmentoit ne leur fit avaler des rche. Le général limens avec trop d'avidité, il plaça des para des trésors, pardes aux portes, pour les empêcher e sous sa garde, l'en sortir, et eut soin en même temps le leur fournir des vivres, dont la quan-l partit avec ses sté, d'abord très-médiocre, alloit de antinople, où le Jouren jour en augmentant. Lorsque par e l'empereur qui les sages précautions, ils eurent recouvré eur force, Totila leva les gardes, et ermit aux Napolitains d'aller où ils ondroient.

En circonstance pareille, les Romains que les femmes bunrent de lui une diminution de eines. Un moindre mal est quelquefois In biensait. Il tenoit Rome étroitement loquée, et la disette y étoit si grande, u'après avoir épuisé tous les comesbles, la nourriture des bêtes dévorées uparavant, l'herbe des rues et des emparts, les habitans supplièrent Besas, gouverneur mis par les Grecs, le leur fournir des alimens, de les sisser sortir ou de les tuer. Bessas réondit tranquillement : « Je n'ai point de vivres, il n'y a point de sureté à k vous laisser sortir, et il seroit impie k de vous tuer ». Bélisaire renvoyé en Italie pour tâcher de rétablir les affaires qui dépérissoient, tenta en vain de faire

lever le blocus. Il auroit duré plu long-temps, sans quatre soldats isan riens qui ouvrirent les portes au roi de Ostrogoths. Dans le premier mouve ment de sa colère, il vouloit faire passe tous les habitans au fil de l'épée, e punition de ce qu'ils avoient quit sa bannière, pour arborer celle de Grecs. Mais à la prière d'un diacre nommé Pelagius, il accorda la vie au Romains, et défendit à ses Goths d tuer personne; mais il leur permit d piller, ce qu'ils exécutèrent si bien qu'il ne resta dans les maisons que le murailles, et que les dames de l première distinction furent réduites mendier leur pain.

Tatila avoit espéré que la possession de Rome, lui vaudroit de Justinien de conditions avantageuses. Mais frustra dans son attente, il resolut de détruire la ville jusqu'aux fondemens. Bélisain instruit de ce dessein, lui écrivit pour . l'en détourner, il insistoit dans sa lettre sur la grandeur et la majesté de cette ancienne ville, dont la magnificence étoit l'ouvrage de tant de siècles. « Ce-

« lui qui la détruiroit, disoit-il, seroit

« regardé comme l'ennemi du genre

« humain, puisqu'il anéantiroit les mo-

« numens de la valeur et des vertus des

auroit duré plus grands hommes. » Il ajoutoite atre soldats isau Si vou demeurez victorieux dans es portes au roi de cette guerre, jamais vous ne pourrez cette guerre, jamais vous ne pourrez vous pardonner d'avoir détruit la plus helle ville de vos états, pour ne fil de l'épée, et pas dire de toute la terre. Si au contrais avoient quité traire la fortune ne vous est pas favoraborer celle de rable, le vainqueur vous aura oblitére d'un diacre gation de lui avoir conservé une place accorda la vie aux de cette importance; au lieu qu'en la t à ses Goths de démolissant, vous devez vous attendre il leur permit de aux effets de son ressentiment ». Ce cutèrent si bien raisonnement fit impression sur Totila: es maisons que le prit un parti mitoyen, ce fut d'ales dames de le pattre à peu près le tiers des murailles, furent réduites an faisant des brèches de distance en furent réduites en faisant des brèches de distance en que la possession les citoyens, femmes et enfans, qu'il t de Justinien des dispersa à vingt lieues à la ronde, et ses. Mais frustré n'y laissa pas un habitant.

esolut de détruire On ne conçoit pas trop dans nos lemens. Bélisaire mœurs, comment une ville de trois ou lemens. Bélisaire mœurs, comment une ville de trois ou quatre cent mille ames plus ou moins, stoit dans sa lettre peut être vuidée de manière que quand majesté de cette Bélisaire y revint quelques jours après, la magnificence il n'y trouva absolument personne. Il de siècles. « Ce- occupa son armée à nettoyer les fossés, disoit-il, seroit et à remplir les brèches de pierres nnemi du genre sèches. Les habitans y revinrent en foule. Chacun reconnut sa maison que ct des vertus des Bélisaire leur rendit. Totila; instrait

du repeuplement, accourut; mais trouva la ville déjà en état de défens et se retira. Les vicissitudes d'une guen très-variée le remirent encore en el de reparoître devant Rome et une se conde fois elle lui fut encore livrée pa des soldats isauriens. Pour lors, loind songer à la détruire, il s'appliqua à l'em bellir; rappela le sénat, rendit à q corps auguste son ancienne dignité. ] remit les citoyens en possession de biens qu'ils purent reconnoître, donn les grands jeux du cirque, comme le anciens empereurs, et y présida lui même. Ce changement fut l'effet d'un réponse du roi des Francs. Totila la avoit demandé sa filie en mariage. « M « fille, répondit-il, n'épousera qu'un « roi, et je ne puis regarder comm « tel, un prince qui n'a pas été capabl « de conserver sa capitale, puisqu'il « été obligé d'en démolir une partie « et d'abandonner le reste à l'ennemi, Le reproche auroit été plus fâchem si Totila s'étoit mis dans l'impossibili de résusciter sa capitale, pour n'avoi pas voulu suivre l'avis de Bélisaire.

Ce général avoit encore été rappe d'Italie pour tenir de nouveau tête au Perses. Son absence donna à Totilul facilité de s'emparer de la Sicile. Just courut; mais ien justement alarme des s ccès du

n état de défens pides Goths, sentant qu'il falloit ou le ludes d'une guerraincre, ou renoncer à l'Italie, leva nt encore en eta portre lui une armée formidable, dont Rome et une se donna le commandement à Narsès. encore livrée pa bient, ils jugeoient réciproquement s'appliqua à l'em ne les préparatifs d'attaque ou de renat, rendit à daite qu'ils se montroient, loin d'être cienne dignité. les véritables indications de ce qu'ils n possession de éditoient, en cachoient ordinairement connoître, donn autres. A la fin Narsès conjectura le rque, comme le ieux; il vit Totila ordonner à ses et y présida lui pupes qui étoient en bataille, de se nt su l'effet d'un tirer pour aller prendre leur rep as, rancs. Totila lui mme si elles n'eussent pas dû come en mariage. « Ma ttre ce jour-là. Le rusé général connépousera qu'un at qu'il alloit être attaqué, et ne se regarder community mpa point. L'action fut sanglante, n'a pas été capable utenue des deux côtés pendant plu-pitale, puisqu'il eurs heures, avec un égal acharne-nolir une partie ent. La cavalerie des Goths ayant été reste à l'ennemin mpue, mit la confusion dans leur été plus fàchem opre infanterie, elle prit la fuite et ans l'impossibilitatraîna le roi qui fut blessé grièvement, ale, pour n'avoir mourut pendant qu'on le pansoit. s de Bélisaire. s historiens contemporains, Goths et ncore été rappel mains, font le plus grand éloge de la nouveau tête améeur, de l'humanité, de la tempédonna à Totilal nee, de la modération, et surtout de la Sicile. Just l'equité de ce prince. Il vivoit avec

tous ses sujets Goths et Romains, comm un père avec ses enfans. Dans toutes la villes qu'il prenoit, il avoit un soin par ticulier de l'honneur des femmes. San égard pour les prières de toute l'armée il condamna à mortun de ses plus brave officiers qui s'étoit rendu coupable d dernier outrage, à l'égard de la fill d'un Romain en Calabre, et confisqu tous ses biens au profit de la personn offensée. En montant sur le trône, i trouva les affaires des Goths dans un éta déplorable. En onze ans, il les rétable à peu près comme Théodoric les avoi laissées.

553

La mort de *Totila* plongea ses étal dans la confusion, quoiqu'on lui donni pour successeur, un des plus vaillan hommes de la nation, nommé Téir Mais s'il égala Totila en bravoure, lui étoit bien inférieur pour la justice e l'humanité. Ayant su que Rome s'éto rendue à Narsès, il fit égorger de de pit tous les romains distingués qu'il pa trouver; sans épargner les femmes, entre autres les enfans des sénateurs, a nombre de trois cents, que Totilavo retenus comme ôtages. Ces massacre attirèrent des représailles, et rendirer la guerre entre les deux nations plu cruelle qu'elle n'avoit jamais été. Te Romains, comme gissoit en désespéré. Il sembloit qu'il s. Dans toutes le mutardoit de vaincre ou de périr. Les avoit un soin partirecs beaucoup plus forts que lui, l'asdes semmes. San égèrent pour ainsi dire sur une monde toute l'armée gne, où ils l'avoient sorcé de se retirer n de ses plus brave vec son armée. Ils y allèrent comme à endu coupable den assaut, et *Téia* se défendit comme l'égard de la fille ur la brèche. Il se plaça au premier abre, et confisque ang pour encourager ses soldats par sit de la personn exemple. Ceux de Narsès le recon-Goths dans un étain au combat, et probablement à la ans, il les rétabliquerre, ils dirigèrent tous leurs efforts héodoric les avoi ontre lui : les uns l'attaquoient avec eurs piques; d'autres lui lançoient des plongea ses état lards qu'il recevoit sur son bouclier, oiqu'on lui donné ans jamais reculer d'un pas. Quand son des plus vaillan ouclier fut tellement chargé de dards, n, nommé Téiqu'il ne pouvoit plus s'en servir, il en a en bravoure, lemanda un autre; mais au moment r pour la justice qu'il en changeoit pour la troisième que Rome s'éto ois, il reçut dans la poitrine, qui étoit fit égorger de dé lécouverte, un coup de javelot. Il listingués qu'il puomba à l'endroit même où il s'étoit per les femmes, e posté au commencement de l'action, s des sénateurs, a et rendit le dernier soupir sur un mon-, que Totila avoi eau d'ennemis tués de sa main. ges. Ces massacre Quoique extrêmement découragés illes, et rendirer parsa mort, les Ostrogoths continuèrent leux nations plu écombat. Ils le renouvelèrent le lendet jamais été. Téi main; et il dura jusqu'au soir. Enfin le

troisième jour, ils envoyèrent des dé putés à Narsés. Il leur accorda tout qu'ils demandèrent : en conséquence d la capitulation, ceux qui voulurent de meurer en Italie, eurent permission d' rester, avec la jouissance de leurs biens et tous les priviléges des Romains. Cen qui voulurent la quitter, regagnères leurs demeures, y prirent leurs meuble et leurs effets, et se retirerent où i voulurent, après avoir promis de n jamais porter les armes contre les Ro mains. Ainsi finit l'empire des Ostro goths qui ne dura que soixante et qua tre ans depuis Théodoric qui l'avoi fondé. Narsès gouverna quinze an l'Italie, sa conquête, à la grande satis faction de tous les habitans. Il en su rappelé à leur regret par une intrign de cour. Son rappel est l'époque de l domination des Lombards, qui succéd à celle des Ostrogoths. . )

THS. voyèrent des de ir accorda tout o n conséquence d qui voulurent de

LOMBARDS.

ent permission de Les Lombards sont nés d'une division Lombards. nce de leurs biens entre les Gépides, habitans des bords es Romains. Cen du Danube. Ces peuples eurent une tter, regagnèren querelle domestique qui les partagea. rent leurs meuble Phisieurs se distinguèrent des autres e retirèrent où il par une longue barbe, d'où leur est ir promis de n venu le nom de Lombards, qui, sous es contre les Ro cette dénomination, se fixèrent en Panmpire des Ostro nonie. Ils se rasoient le derrière de la e soixante et qua tête, et laissoient croître leurs cheveux doric qui l'avoi sur les tempes et par devant, apparemverna quinze an ment pour accompagner leur longue à la grande satis parbe; ce qui ne devoit pas faire resabitans. Il en su ortir avantageusement leur visage. Ils par une intrigueurent plusieurs guerres, tant avec leurs est l'époque de l'oisins qu'avec l'empire. Il paroit que bards, qui succed es plus opiniâtres furent, comme il rive d'ordinaire, avec les Gépides, eurs anciens compatriotes. Alboin, fils le leur roi Andoin, tua de sa propre nain dans une bataille, Thorismond, ls de Thusirind, roi des Gépides, près cet exploit, il demanda à être dmis à la table du roi, son pèré; honeur qui, chez les Lombards, équivahit à la gloire du triomphe chez les omains. Mais il falloit que celui qui Tom. 5.

brignoit cette faveur parût revêtu de l'armure de l'ennemi qu'il avoit vaincu. « Où est l'armure de Thorismond? dit à son fils le sévère Andoin. Il n'en fallut pas davantage au jeune héros; il part accompagné de quarante braves, arrive à la cour de Thusirind, demande les dépouilles, que les Gépides, étonnés de sa hardiesse, lui accordent, et revient prendre au banquet royal la place qu'il avoit doublement conquise.

Alboin, 555.

Le même Alboin, monté sur le trône, tua encore de sa main le roi même des Gépides, nommé Cunis mond. Avec le crâne de ce malheureux, il sit faire une coupe dont il se servoit dans les festins publics; et il épousa Rosemonde, sa fille, qui étoit tombée entre ses mains, avec plusieurs autres captifs. Ce prince s'étoit fait estimer de Narsès, qui le choisit pour venger l'injure que lui fit l'empereur Justin II, en le rappellant d'Italie, où ce grand homme avoit rendu les plus signalés services à l'empire. Ses envieux, à la tête desquels étoit l'impératrice Sophie, l'accuserent d'aspirer à la souveraineté. Comme il étoit ennuque : « Je l'emploirai, dit cette prin-« cesse imprudemment, à distribuer « à mes semmes la quantité de laine « que chacune d'elles doit filer. » «Ou

arût revêtu de a répondit le vieil eunuque, et je lui l'il avoit vaincu. « ourdirai une trame que je la défie Thorismond? « de jamais finir. » En effet, Narsès Indoin. Il n'en appela les Lombards en Italie, leur « ourdirai une trame que je la défie jeune héros; il facilita la conquête de cette belle connarante braves, lirée, et ne fut pas long-temps sans irind, demande eprouver des remords d'avoir ainsi luirépides, étonnés même déshonoré sa vieillesse et flétri cordent, et re-ses lauriers par det acte de vengeance. et royal la place II fut enlevé par le désespoir que lui conquise. causa son crime. Alboin subjugua l'Itaonté sur le trône, le sans éprouver beaucoup d'obstacles. le roi même des de la part de Longin, successeur de is mond. Avec le Narsès. Il avoit changé le gouvernement , il sit faire une les Goths, conservé par son prédéces-Rosemonde, sa Longin avoit mis dans chaque ville un entre ses mains, duc qui réunissoit la puissance civile puis. Ce prince et militaire, sans excepter même de Narsès, qui le cette loi générale Rome, dont il supnjure que lui fit prima le sénat, et qui eut aussi son en le rappellant luc. Pour lui, il prit le titre d'exarque, mme avoit rendu ître emprunté du gouvernement ecclées à l'empire. Ses instique, comme qui diroit Metropouels étoit l'impétain: c'est-à-dire, qu'il se réserva sur usèrent d'aspirer ous ces ducs une inspection de jurimme il étoit en iction, puisqu'il les déplaçoit à sa vo-rai, dit cette prin onté. Longin fixa son séjour à Ravenne; nt, à distribuer es successeurs l'imitèrent; d'où leur est quantité de laine enu le nom d'exarques de Ravenne.

doit üler. » «Oui, En trois ans , Alboin fonda solide-

ment le trône des Lombards, dans la partie d'Italie qui s'est nommée depuis Lombardie. Il choisit Pavie pour sa capitale ; afin de contenir plus aisément et plus sûrement le grand nombre de villes et leurs territoires qui se rendoient à lui, il laissa dans chacune de ces places une garnison proportionnée de Lombards, sous le gouvernement d'un officier, qu'il honora du titre de duc. Ils ne devoient le porter qu'aussi long-temps que le prince jugeroit à propos de leur conserver le gouverne. ment. Il y en avoit trente-six, quand Alboin descendit au tombeau par une mort tragique qu'il s'attira.

Il donnoit un grand festin à ses favoris: la reine y assistoit. Ayant fait remplir de vin la coupe de cérémonie, qui étoit le crâne du père de Rosemonde, il ordonna à cette malheureuse princesse de boire dedans. A cette horrible proposition, elle quitta la table avec précipitation, résolue dese venger. Elle s'adressa à un jeune officier d'une intrépidité reconnue, nommé Hermichild. Il refusa. Mais la princesse instruite d'un commerce secret qu'il avoit avec une de ses dames, se mit la nuit sa place, et s'étant fait reconnoître le matin, elle lui fit comprendre qu'il n'y

mbards, dans la nommée depuis Pavie pour sa nir plus aisément grand nombre de res qui se rendans chacune de n proportionnée le gouvernement nora du titre de le porter qu'aussi prince jugeroit à ver le gouvernerente-six, quand tombeau par une attira.

d festin à ses faistoit. Ayant fait
pe de cérémonie,
a père de Rosecette malheureuse
dans. A cette horlle quitta la table
solue de se venger,
une officier d'une
mommé Hermis la princesse ins
e secret qu'il ayon
ait reconnoître le
apprendre qu'il n'

avoit plus à reculer, et que sa sûreté dépendoit de la mort du roi. Hermichild s'associa des assassins. Tous ensemble se jetèrent sur Alboin, pendant qu'il reposoit dans sa chambre après dîner. Il voulut se défendre avec son épée; mais Rosemonde avoit eu soin qu'elle ne pût être tirée du fourreau. Un escabeaului servit quelques momens à parer les coups; mais accablé par le nombre, il tomba et mourut.

Rosemonde, outre sa main, avoit promis au meurtrier le trône de Lomhardie; mais l'exécution de ce dernier article rencontra des difficultés insurmontables. Les époux furent obligés de prendre la fuite pour se soustraire à la fureur des Lombards. Ils se sauvèrent à Ravenne, auprès de l'exarque Longin, Celui-ci croyant que l'hymen de Rosemonde, joint aux trésors qu'elle avoit apportés, pourroit l'aider à se faire reconnoître roi d'Italie, l'engagea à se défaire de son mari. Aussi ambitieuse que cruelle, elle présenta elle - même à son époux une coupe empoisonnée lorsqu'il sortoit du bain. Il en avoit à peine bu la moitié, qu'il en sentit l'effet dans ses entrailles. Aussitôt il se jette sur son épée, la porte à la gorge de sa perfide épouse, la force d'avaler le reste;

et tous deux expirent dans d'affreuses douleurs.

Les Lombards élurent pour roi Cléphis, un d'entre eux, homme de grande distinction. Il étoit guerrier, et poussa ses conquêtes jusqu'aux portes de Rome; mais sa trop grande dureté déplut autant aux Italiens soumis à son empire qu'aux Lombards, ses compatriotes. Des complices des deux nations l'assassinèrent avec sa femme Messana. Les ducs, délivrés d'une autorité supérieure à eux, jugèrent à-propos de ne plus se soumettre à un maître, et de gouverner chacun leur duché avec un pouvoir absolu.

585.

Malgré cette division de puissance qui morceloit les forces de la nation, les Lombards s'agrandissoient aux dépens de l'empire, parce que chaque duc s'étendoit le plus qu'il pouvoit autour de lui. Ces progrès déterminèrent l'empereur Maxime à prendre de sérieuses mesures pour conserver ce qui lui restoit en Italie. Outre une grande armée qu'il leva moyennant une grosse somme d'argent, il engagea Childebert, roi des Francs, à le seconder. Les Lombards, instruits de ces préparatifs, et jugeant qu'ils ne pourroient y résister sans un chef, élurent et placèrent sur

dans d'affreuses

ent pour roi Clé. ionime de grande errier, et poussa k portes deRome; ureté déplut aunis à son empire es compatriotes. ix nations l'assase Messana. Les torité supérieure pos de ne plus se et de gouverner vec un pouvoir

on de puissance es de la nation, lissoient aux dérce que chaque qu'il pouvoit aus déterminèrent prendre de séonserver ce qui itre une grande nant une grosse gea Childebert, onder. Les Lompréparatifs, et coient y résister t placèrent sur

le trône Autharis, sils de Cléphis.

. Après avoir signalé sa valeur par quel- Autharis. ques exploits militaires, ce prince fit connoître sa prudence par l'ordre qu'il mit dans le gouvernement. Il sentit qu'accoutumés à l'autorité comme l'étoient les ducs, il seroit difficile d'obtenir d'eux une soumission entière. C'est pourquoi il s'engagea à les maintenir dans leur gouvernement, eux et leurs enfans, à moins qu'ils ne se missent dans le cas d'être déposés pour cause de révolte ou crime de trahison, ce qu'on a appelé félonie. Les ducs de leur côté jurérent de l'assister de toutes leurs forces en temps de guerre, et promirent de lui payer la moitié de leurs revenus pour soutenir la dignité royale. Le reste leur étoit abandonné pour en disposei à leur volonté. Telles sont les premières lois des fiels, dont quelques auteurs attribuent l'origine aux Lombards; mais il paroît que ce genre de possession étoit déjà connu en France, et que les Lombards n'ont fait que l'assujétir à des réglemens que les autres nations ont ensuite adoptés. Authoris fit aussi publier plusieurs lois salutaires contre le vol, lé meurtre, l'adultère et autres crimes. Il fut, dit-on, le premier roi de sa nation qui embrassa le christianisme. La plus

grande partie de son peuple suivit son exemple, mais comme ils furent instruits par des évêques ariens, ils de meurèrent long-temps insectés de celle héresie.

Non-seulement Authoris veilleit à la tranquillité de ses sujets, par les bonnes lois qu'il leur donna, mais il pourvut aussi à leur sûreté, en écartant aussi les Francs de ses frontières avec des riches présens. Ce ne fut point la pusillani. mité qui lui fit employer ce moyen; car ces peuples étant revenus, au mépris de leur parole, il alla à leur rencontre et les chassa. Par les conquêtes qu'il fit ensuite en Italie, les possessions des Lombards se trouverent mêlées avec celles de l'empire, c'està-dire avec celle de l'Exarcat. Rome appartint à cette dernière puissance, ou plutôt elle resta dans un état incertain, qui n'étoit ni sujétion, ni liberté, sous la protection tantôt des rois, tantôt des exarques. Il en fut de même de beaucoup de duchés, qui ne rendoient qu'une obéissance précaire à l'autorité dont ils dépendoient. De-là des guerres continuelles entre les exarques et leurs ducs, entre les ducs lombards et leurs rois, entre les rois et les exarques. La domination des exarques s'étendoit surpeuple suivit son le ils furent inses ariens, ils des intectés de cette

tharis veilleit à la s, par les bonnes mais il pourvut écartant aussi les es avec des riches int la pusillanier ce moyen; car nus, au mépris lla à leur ren-Par les cone en Italie, les pards se trouvele l'empire, c'est-Exarcat. Rome re puissance, ou n état incertain, ni liberté, sous rois, tantôt des même de beaui ne rendoient aire à l'autorité e-là des guerres xarques et leurs mbards et leurs es exarques. La

s s'étendoit sur-

tout dans le Boulonois, la Romagne, la Marche, le duché d'Urbin, et dans les provinces qui composent le royaume de Naples. Autharis possédoit tout le reste. Îl pénétra jusqu'à la pointe la plus reculée de la Calabre, entra à cheval dans la mer; et frappant de sa lance un pilier situé sur le rivage : « Ce seront « là, dit-il, les bornes de l'empire des « Lombards ». Ce pilier a subsisté longtemps, et s'appeloit le pilier d' Autharis. On peut reprocher à ce prince, comme un défaut de politique, d'avoir laissé prendre à quelques - uns des ducs, surtout à ceux de Bénévent, une puissance qui fut souvent à charge à ses successeurs. Peut-être ne put-il pas faire autrement. Il mourut empoisonné dans Pavic sa capitale, après huit ans de règne, sans qu'on ait pu connoître ni les auteurs, ni les causes de ce crime; à moins qu'on ne suppose que la puissance de ce prince commençoit à offusquer les grands.

Autharis ne laissa point d'enfans; Theudelinde, mais il laissa une veuve nommée Theudelinde, si estimée, qu'on s'en rapporta à elle pour le choix d'un roi. Elle
ne trompa point la confiance de sa nation. Ce fut un mérite généralement
reconnu qui fit obtenir la couronne et

sa main à Agidulf, duc de Turin, proche parent du défunt. Le règne du nouveau monarque fut long et heureux, quoique la paix en ait souvent été troublée par des guerres intestines, c'est-à-dire avec ses ducs; mais il sut en écarter les grandes horreurs, sur-tout celles des guerres étrangères, dont il garantit ses sujets, pendant que ceux de l'exarcat étoient tourmentés tantôt par les Francs, tantôt par les Huns. Ces derniers en massacrèrent un grand nombre, et emmenèrent les femmes et les enfans Agidulf'se laissa engager par la reine à embrasser la religion catholique. Il sit reconnoître roi de son vivant Adaluald, son fils, qui lui succéda.

Adaluald.

Ce prince gouvernoit avec sagesse, lorsqu'un envoyé de l'empereur Héraclius, abusant de la confiance qu'il avoit su lui inspirer, lui fit prendre un breuvage qui le plongea dans une stupide mélancolie. Sous prétexte ensuite que les nobles avoient formé une conspiration contre lui, le traître engage le malheureux prince à en faire mourir douze. Ce massacre alarme les grands. Ils s'assemblent et placent sur le trône Ariovald, duc de Turin, qui avoit épousé Gundeberge, sœur d'Adaluald. Cette élection alluma une guerre civile;

de Turin, proche ègne du nouveau ieureux, quoique été troublée par c'est-à-dire avec en écarter les - tout celles des nt il garantit ses eux de l'exarcat ôt par les Francs, Ces derniers en nombre, et emet les enfans. ger par la reine catholique. Il fit vant Adaluald,

t avec sagesse, pereur Héraance qu'il avoit endre un breuis une stupide te ensuite que une conspiratre engage le faire mourir ne les grands. t sur le trône n, qui avoit d'Adaluald. guerre civile;

mais elle dura peu, parce que Adaluald mourut. La reine Theudelinde, placée entre son gendre et son fils, mais plus portée pour cet enfant malheureux, mourut presqu'avec lui, consumée de tristesse.

La couronne ne garantit point Gundeberge, sa fille, d'un chagrin d'autant plus sensible qu'il étoit moins mérité. Elle eut le malheur de plaire à un des principaux seigneurs de la cour, nommé Adaluf. Voyant ses seux méprisés, et craignant qu'elle ne découvrît au roi sa passion criminelle, il l'accusa d'une conspiration contre la vie de son mari, dont le but étoit de donner sa main et le trône à Tato, duc d'Etrurie. Transporté de fureur et de jalousie, Ariovald, sans examen, fait renfermer l'innocente reine dans un château où elle étoit traitée durement. La connoissance de ses peines arrive jusqu'à Clotaire, roi des Francs. Il fait reprocher à celui des Lombards ses soupçons injurieux et cruels à l'égard de son épouse, sur la déposition d'un seul témoin. Dans les matières obscures, on s'en rapportoit au sort des armes. Ariovald ordonna le combat entre Adaluf et un champion que la reine choisit. Heureusement celui-ci remporta la victoire, et la

princesse rentra dans tous ses droits. Gundehert

Apparemment elle n'avoit pas perdu et Rotharis. l'estime de la nation, ou la victoire de son champion la lui rendit, puisqu'à la mort de son époux, qui ne tarda pas, les Lombards lui déférèrent, comme à sa mère Theudelinde, le droit de se donner un époux qui seroit leur roi, Gundeberge se détermina pour Rhotaris, homme accompli, mais arien zélé. Les Lombards n'avoient eu jusqu'à lui que des coutumes verbales, il leur écrivit des lois, que d'habiles jurisconsultes ont quelquefois préférées aux lois romaines On ne peut du moins disconvenir que la manière de les rédiger ne l'emportat chez les Lombards. Chez les Romains, l'empereur étoit l'unique législateur, de sorte que la volonté du prince constituoit proprement la loi. Mais les rois lombards ne s'arrogèrent pas cette puissance. Ils ne donnérent à leur résolution force de loi, qu'après que dans une assemblée solennelle, convoquée pour cet effet, elle avoit été mûrement examinée et approuvée par les principaux seigneurs. Rhotaris jugca que cette forme, qu'il introduisit, ne nuiroit pas à la puissance. Son attachement à l'arianisme causa quelques troubles dans son royaume, presque entiètous ses droits, avoit pas perdu u la victoire de dit, puisqu'à la ii ne tarda pas, erent, comme à le droit de se seroit leur roi. na pour *Rhota*mais arien zélé. t en jusqu'à lui les, il leur écries jurisconsultes es aux lois romoins discone les rédiger ne bards. Chez les toit l'unique lé-· la volonté du prement la loi. ne s'arrogèrent ne donnérent à oi , qu'après que ennelle, convoe avoit été mûprouvée par les Rhotaris jugca introduisit, ne e. Son attachequelques trou-

presque entiè-

rement catholique. Il y en eut aussi à Rome à l'occasion de quelques prétentions des exarques. Cette ancienne capitale du monde ne s'accoutumoit pas au joug. Rhotaris ne se mêla pas de ces querelles, non plus que de celles des exarques avec leurs ducs. Un des exarques avoit pris le titre de roi, croyant être soutenu par ses soldats, mais ils le massacrèrent. Les ducs, tant lombards que romains, eurent aussi entre eux des guerres qui n'altérèrent pas la tranquillité de Rhotaris. Il laissa son royaume à son fils Rodoald. Ce jeune prince ne retraça point la sagesse de son père. Il avoit été associé au trône quatre ans auparavant. Mais il ne régna qu'un an seul: un lombard, dont il avoit débauché la femme, le tua. L'historien ne dit rien d'Aripert, que la nation mit à sa place, sinon qu'il fit bâtir un superbe oratoire à Pavie, et qu'il partagea son royaume entre ses deux fils. Pertharit, l'aiué, choisit Milan pour le lieu de sa résidence, et Gundebert alla fixer son séjour à Pavie.

Parce partage, Grimoald, duc de Bé-Phertarit. névent, se trouva plus fort que chacun de ces deux frères. Il joignit, de plus, la trahison à la ruse, pour s'emparer de tout le royaume. Gundebert, mécontent

de sa position, à laquelle cependant il n'auroit pas dû s'attendre comme cadet, médita de s'approcher de celle de son aîné, fit part de son dessein au duc de Bénévent, et le pria de l'aider dans l'entreprise. Grimoald vint trouver Gunde. bert à Pavie. Il lui avoit fait insinuer que son dessein étoit de le tucr. Le jeune monarque, en conséquence de cet avis perfide qu'on lui donna, prit une cuirasse sous sa robe. Le duc, en l'embrassant, fit semblant d'être étonné de le sentir armé. Il s'écria que certainement le roi vouloit se défaire de lui, En même - temps, il le perça de son épée, et le sit tomber mort à ses pieds. Il s'empara du palais et des trésors qui s'y trouvoient, et se sit proclamer roi. Un fils de Gundebert sut sauvé : c'étoit un enfant; Grimoald s'en mit peu en peine.

A la nouvelle de ce meurtre, Pertharit abandonne Milan, y laisse Rodolinde, sa femme, et son fils Cunibgert en bas âge. Grimoald les fait transporter et garder à Bénévent. Il fait demander Pertharit au roi des Avares, chez lequel il s'étoit réfugié. Près d'être livré, l'infortuné prince prend la résolution extrême de se jeter entre les bras de son rival. Grimoald, ou flatté de cette

elle cependant il re comme cadet, de celle de son essein au duc de l'aider dans l'ent trouver Gunde. oit fait insinuer de le tucr. Le conséquence de lui donna, prit obe. Le duc, en ant d'être étonné 'écria que certaise défaire de lui. le perça de son mort à ses pieds. et des trésors qui fit proclamer roi. fut sauvé : c'étoit s'en mit peu en

eurtre, Pertharit aisse Rodolinde, Cunibgert en bas nit transporter et Il fait demander Avares, chez le-Près d'être livré, end la résolution entre les bras de confiance, ou voulant le paroître, le reçoit avec affection; mais comme le peuple lui en marquoit beaucoup, celle de l'usurpateur diminue. Arnulf, que Pertharit avoit employé pour obtenir cet asile, s'apercoit du changement, et conseille au prince de s'évader. Comme il étoit gardé à vue, il change d'habits avec lui. A l'aide de ce déguisement, le prisonnier se sauve, et passe dans les Gaules. Quoique piqué du stratagême, Grimoald loua la fidélité d'Arnulf, et loin de lui en témoigner du ressentiment, il lui laissa la liberté de rester ou de suivre son maître.

Grimoald porta la couronne plus dignement qu'il ne l'avoit acquise. Il donna le duché de Bénévent à Romuald, son fils. Ce prince y fut attaqué par l'empereur Constant en personne. Son père courut à son secours, et voulut le faire avertir de sa prochaine arrivée par Gémald, tuteur du prince dans sa eunesse, qu'il lui dépêcha. Ce messager fut pris. Il ne dissimula pas à l'empereur l'objet de sa mission. Constant exigea de lui, sous peine des plus cruels tourmens, de donner aux assiégés, du pied des remparts, un avis tout conraire. Il avance, et se voyant à portée ou flatté de cette d'être entendu, il crie à haute voix :

« Prenez courage, bannissez tout senti-« ment de crainte, votre père arrive « avec une nombreuse armée : ce soir « même, il gagnera les bords du Sangro, « Je yous recommande ma chère femme « et mes enfans; car je suis entre les « mains d'un ennemi perside, qui, dans « le moment, va me faire mourir ». Il ne prophétisa que trop yrai. L'empereur, qui auroit dû admirer sa grandeur d'ame, ordonna qu'on lui coupât la tête, et qu'on la jetât, à l'aide d'une machine, dans la ville. Il fut puni de sa cruanté par la de l'ite entière de son armée, et la perte de plusieurs villes que le roi lombard lui prit. Grimoald profita de la paix qui suivit ces événemens, pour réformer et augmenter le code de Rotharis. La religion catholique, qu'il embrassa, devint, sous son règne, et resta la religion dominante des Lombards.

672.

Il voulut laisser le trône à Garibald, son fils, mais Pertharit revint des Gaules assez à temps pour s'en emparer. Il retrouva sa femme Rodelinde, et Cunibgert, son fils, qu'il s'associa. Après sa mort, Alachis, duc de Bresse et de Trente, qui s'étoit déjà permis, du vivant de Pertharit, une révolte qui lui fut pardonnée, reprit le titre de roi. Il

ssez tout sentire père arrive rmée : ce soir ords du Sangro. na chère femme suis entre les rfide, qui, dans re mourir ». Il vrai. L'emperer sa grandeur i coupât la tête, d'une machine, de sa cruanté e son armée, et illes que le roi noald profita de vénemens, pour le code de Rotholique, qu'il son règne, et ante des Lom-

one à Garibald, revint des Gaules emparer. Il reinde, et Cunibssocia. Après sa de Bresse et de la permis, du vie révolte qui lui le titre de roi. Il le soutint contre Cunibgert, à la tête d'une armée, mais sans vouloir consentir à un combat singulier que le roi légitime lui proposa pour épargner le sang. On en vint à une bataille. Un diacre de l'église de Pavie, nommé Zéno, ressemblant parfaitement à Cunibgert, de taille et de figure, vint le trouver avant le combat, et le supplia instamment de lui permettre de revêtir son armure. « Si « je péris, lui dit-il, la perte ne sera « pas considérable; mais de votre con-« servation dépend celle de l'état et de « l'église. » Le roi eut peine à accepter cette offre généreuse, mais enfin il y consentit, à la prière de ses sujets les plus fidèles. En effet, tous les efforts des révoltés se portèrent, par ordre de leur chef, sur le simulacre du roi. Zéno fut taé, et Cunibgert remporta la victoire que suivit un règne heureux.

Comme Luilbert, son fils, étoit encore jeune, il le mit, en mourant, sous latutelle d'Asprand, homme d'une naissance et d'un mérite distingué. Ragumbert, duc de Turin, profita de la minorité pour envahir la puissance souveraine. Une victoire remportée sur Asprand le fit réussir; mais il mourut presqu'aussitôt, et laissa ses prétentions et ses forces à son fils Aripert, qui vain-

quit encore Asprand, et prit le jeune roi, qu'il fit étouffer dans un bain. De dépit de n'avoir pu saisir le tuteur, il si crever les yeux à son fils, couper le nez et les oreilles à sa femme et à sa fille. Il épargna Luitprand, en considération de son extrême jeunesse, et le renvoya même à son père. La Providence le ré. servoit à de grandes choses. Cette même Providence ménagea des ressources à Asprand. Il trouva moyen de lever une armée, tant de Lombards que d'étran. gers, livra bataille à l'usurpateur qui se nova dans le Tésin en fuyant. Ce genre de mort lui épargna peut-être le châti. ment des crusutés qu'il avoit commises sur un enfant, une femme et une fille innocentes. On remarque qu'il gouverna avec douceur et équité, et qu'il fut trèslibéral envers les églises, sur-tout envers celle de Rome qu'il enrichit de beaux domaines.

711.

Asprand ne régna que trois mois après sa victoire, et laissa à Luitprand, son fils, un trône environné de dangers. Le jeune prince les évita par sa prudence et sa bravoure. On pourroit dire qu'il porta trop loin cette dernière qualité dans l'occasion suivante. Il sut que deux hommes de sa cour avoient conspiré contre lui, et n'attendoient que

lans un bain.  $\mathbb{D}_{e}$ ir le tuteur, il sit ils, couper le nez ne et à sa fille. ll en considération se, et le renvoya Providence le réoses. Cette même des ressources à yen de lever une irds que d'étranisurpateur qui se fuyant. Ce genre ent-être le châti. l avoit commises nme et une fille ue qu'il gouverna et qu'il fut très-, sur-tout envers rrichit de beaux

que trois mois sa à Luitprand, onné de dangers, vita par sa pru-On pourroit dire te dernière quaante. Il sut que ur avoient consattendoient que

et prit le jeune l'occasion favorable d'exécuter leur noir complot. Il les emmène à la promenade dans un bois toussu, et mettant l'épée à la main, il leur reproche leur perfidie. « Vous pouvez, leur dit-il, remplir vos « vœux, puisque vous me tenez seul ». Ce peu de mots, son geste, son regard, l'idée de la générosité du roi, firent sur eux une telle impression, qu'ils tombèrent à ses genoux, et surent depuis ses plus fidèles serviteurs. Il étouffa, non moins heureusement, d'autres conspirations. Luitprand fut aussi un des législateurs des Lombards. Sous son règne commença la puissance temporelle des papes. Il eut part aux circonstances qui accompagnèrent cet événement.

> Rome, autrefois la capitale du monde, Puissance des papes à délaissée par Constantin, il y avoit environ deux siècles, plusieurs fois pillée, bouleversée, incendiée, se soutenoit par sa propre grandeur. Elle contenoit un évêque et un clergé très-riches, un sénat, un duc dépendant des exarques. Ceux-ci étoient soumis aux empereurs de Constantinople. Une autorité venue de si loin, avoit souvent peu de force contre les deux premiers corps, clergé et sénat, qui tenoient tous au peuple.

Il étoit impossible aussi que ce peuple, encore fier de son ancienne majesté, ne se laissât plus velontiers conduire par les conseils de ses prêtres, et n'obént plus volontiers aux magistrats nés dans son sein, qu'à des étrangers. Au fond, il n'auroit voulu pour maîtres, ni les em. pereurs grecs, ni les exarques, ni ses ducs, ni les Lombards.

L'empereur Léon l'Isaurien, conçut l'extravagant projet de détruire le culte des images. Il ordonna qu'elles fussent brisées dans tout son empire. Cet ordre arrivé à Ravenne, y causa beaucoup de troubles. Luitprand profita de la circonstance pour attr uer cette ville capitale de l'Exarcat. Il la prit. L'exarque se sauva chez les Vénitiens, revint avec eux, et, fortifié du secours de leurs troupes, rentra dans sa ville. L'emperenr, non corrigé par ce qui étoit arrivé à Ravenne, lorsque l'exarque avoit fait publier l'édit contre les images, lui ordonna de le faire exécuter à Rome. Pour y réussir, il y envoya trois officiers qui devoient se concerter avec le duc de Rome, pour arrêter le pape Grégoire, le lui envoyer ou le tuer. L'exarque étoit chargé de favoriser leurs efforts. Il mit des troupes sur pied. Luitprand,

RDs.

si que ce peuple, ienne majesté, ne ers conduire par rêtres, et n'obéît agistrats nés dans ngers. Au fond, il aîtres, ni les em exarques, ni ses

Isaurien, conçut détruire le culte qu'elles fussent mpire. Cet ordre usa beaucoup de orofita de la cirer cette ville caa prit. L'exarque iens, revint avec urs de leurs troule. L'empereur, étoit arrivé à Rae avoit fait puges, lui ordonna Rome. Pour y ois officiers qui avec le duc de pape Grégoire, ner. L'exarque leurs efforts. Il d. Luitprand,

quoique mécontent de Grégoire, qui n'avoit pas peu contribué à armer les Vénitiens, lorsqu'ils lui avoient arraché Ravenne, sa conquête, promit cependant de secourir le pontife. Sous prétexte de le défendre, il se mit à prendre toutes les places de l'exarcat. L'Exarque fut tué dans Ravenne, qui cependant resta au pouvoir de Léon. Il envoya un autre exarque, toujours chargé de se défaire du pape; mais les assassins furent découverts.

Ces tentatives contre la liberté et la vie d'un homme généralement estimé, ces tentatives toujours accompagnées du projet contre les images, parurent aux Romains une véritable persécution, et leur firent prendre la résolution de secouer le joug des empereurs Grecs. Luitprand ne demandoit pas niieux que de les aider; mais sans doute pour se mettre à la place de leur ancien maître. Ils rejetèrent ce secours intéressé, et se créèrent un gouvernement indépendant, composé de leurs magistrats élus par eux-mêmes, et du pape comme simple chef. Le roi des Lombards ne fut pas plus content de cet arrangement que l'exarque. Tous les deux se réunirent pour soumettre Rome, sauf à voir ensuite quelles lois ils lui donne oient. Luitprand étoit généreux. Il venoit de

donner un exemple frappant de clémence, en pardonnant au duc de Spolette sa révolte, lorsqu'il le vit humilié à ses pieds. Grégoire sortit avec quelques ecclésiastiques et les principaux de Rome, alla droit à la tente du roi, sans autre précaution que la confiance en sa générosité. Le pontife lui sit un discours si touchant, que le monarque e se jeta lui - même aux pieds du pape à la vue de son armée. Il entra dans l'église de Saint-Pierre, déposa sur le tombeau des apôtres, son ceinturon, son épée, son gantelet, son manteau royal, sa couronne d'or, sa croix d'argent, promit au pontife son secours pour la suite, et le reconcilia avec l'exarque.

Grégoire également en garde contre les exarques, qui ne pouvoient cesser d'envier la liberté des Romains, et centre les Lombards, qui ne se donnoient sans doute un air de protection que pour les asservir, imagine de se procurer un moyen de défense contre tous les deux, dans l'intervention de Charles Martel, roi des Francs, célèbre par ses victoires. Le pontife lui envoya une magnifique ambassade. Les Romains lui offrirent de le reconnoître pour protecteur, et de lui déférer la qualité de consul dont Clovis avoit été reyêtu.

rappant de cléau duc de Spoil le vit humilié ortit avec quelles principaux la tente du roi, que la confiance ntife lai sit un ie le monarque pieds du pape Il entra dans , déposa sur le on ceinturon, , son, manteau , sa croix d'aron secours pour avec l'exarque. n garde contre, uvoient cesser omains, et cene se donnoient rotection que e de se procucontre tous les n de Charles , célèbre par ui envoya une es Romains lui pour protecla qualité de

t été revêtu.

Charles s'engagea à les désendre, et à venir lui-même en Italie, à la tête d'une puissante armée, s'il étoit nécessaire. Les ambassadeurs revinrent comblés d'amitié et chargés de présens. Le premier fruit de cette alliance fut la levée du siège que Luitprand venoit encore de remettre devant Rome. Il s'en retira cependant moins par crainte du roi des Francs, que par considération pour le pape Zacharie, successeur de Grégoire. Le roi des Lombards estimoit et respectoit infiniment ce pontife.

Au premier bienfait de laisser Rome libre, il ajouta, à la prière du pontife, la restitution des quatre villes principales du duché Romain qu'il avoit prises. Luitprand mourut généralement regretté de ses sujets, avec lesquels il vivoit comme un père avec ses enfans. Il laissa le royaume à son petit-fils Aildebrand, qu'il avoit associé au trône à cause de sa jeunesse, ou pour d'autres motifs. Les Lombards le déposèrent au bout de sept mois, et élurent à la place Rachis, duc de Frioul, personnage distingué par sa piété, ainsi que par d'autres qualités éminentes. Il voulut faire valoir de nouveau les prétentions de son prédécesseur sur le duché Romain. Non seulement Zacharie le détourna de ce, dessein; mais ses discours firent tant d'impression sur ce prince, qu'il renonça à la royauté, prit l'habit de Saint-Benoît, dans le monastère du Mont-Cassin, et y passa le reste de ses jours. Sa femme et sa fille suivirent son exemple.

Astolphe.

Les Lombards mirent à sa place son frère Astolphe. Dans le même temps, Etienne II montoit sur le siège de Rome. Soit qu'il n'eût pas le talent persuasif de Zacharie, soit qu'Astolphe ne fût pas homme à se laisser gagner comme Luit. prand et Rachis, il résista aux instances d'Etienne dans une occasion importante. Leroi des Lombards avoit enfinpris Ravenne. Il changeal'exarcat en duché, et prétendit se mettre en possession de tout ce qui en avoit dépendu, par conséquent de tout le duché Romain, et de Rome même qu'il somma de reconnoître son autorité. En vain le pape remontra que, depuis plusieurs années, Rome n'étoit plus soumise à l'exarcat, que l'empereur d'Orient n'y avoit ni officiers, ni juridiction. Etienne employa aussi un autre moyen qui sembloit contredire cette assertion; mais quand on est embarrassé tout est bon. Il écrivit à l'empereur d'envoyer promptement une armée en Italie, s'il vouloit conserver son autorité sur ce qui restoit de l'exarurs firent tant ince, qu'il rehabit de Saintstère du Montde ses jours.Sa nt son exemple. it à sa place son même temps, e siége de Rome. ent persuasif de lphe ne fût pas er comme Luitsta aux instances ccasion impords avoit enfinpris arcat en duché, n possession de endu, par conlé Romain, et somma de re-En vain le pape usieurs années, ise à l'exarcat, t n'y avoit ni tienne employa i sembloit conmais quand on on. Il écrivit à proptementune iloit conserver estoit de l'exarcat et sur Rome même. Ces démarches ne ralentissoieut pas les efforts et les ruses d'Astolphe. Le pape éconduit de tous côtés, écrit à Pepin, successeur de Charles Martel; et la réponse se faisant trop attendre, il part lui-même pour la France. Pepin ne se donne que le temps nécessaire de faire des préparatifs, et quand ils sont terminés, ce prince fond en Italie à la tête d'une puissante armée, renverse tout devant lui, et réduit Astolphe à se renfermer dans Pavie, sa capitale. Le monarque français n'en lève. le siége, qu'après l'engagement pris par le roi lombard, de rendre les places du duché romain, avec l'exarcat et la marche d'Ancône, de les rendre, non à l'empereur d'Orient, mais au pape.

Astolphe le jura, mais les Francs ne furent pas plutôt partis, qu'il reprit tout ce qu'il avoit cédé, s'approcha de Rome, et la réduisit aux dernières extrémités. Il se flattoit que Pepin ne repasseroit plus les Alpes. Son espérance fut trompée. Pepin revint, renferma encore Astolphe dans sa capitale, et lui imposa les mêmes conditions, comme vainqueur des Lombards, et par conséquent maître de disposer de l'exarcat et des autres possessions qui leur avoient été soumises par le droit de conquête.

Tom. 5.

Cette fois, le roi de France prit des mesures certaines. Sa donation à Etienne eut son plein effet: il en fit signer l'acte par les principaux seigneurs français, le fit placer sur le tombeau de Saint-Pierre, et conserva le double dans les archives de son royaume. Des commissaires de sa part, accompagnés de ceux du roi des Lombards, furent envoyés dans tontes les villes pour faire reconnoître la puissance de l'église romaine, et la cession d'Astolphe. On croit que ce prince travailloit à se relever de cette humiliation, lorsqu'il fut tué à la chasse par un sanglier.

Il ne laissa pas d'enfant. Didier, duc de Toscane, sut proclamé roi. Rachis ent quelqu'envie de quitter le froc pour reprendre la couronne; à la sollicitation de Didier, le pape le détermina à renoncer à son desir. Didier eut des démêlés avec Etienne III, successeur d'Etienne II. Le pape lui envoya de ambassadeurs chargés de traiter. Le Lombard, sans égard pour le droit des gons, leur sit crever les yeux. Il ne douta pas après une action aussi cruelle, que le pontife n'eût recours au roi de France. Afin de lui ôter cette ressource, malgré ic pape, il maria ses deux filles à Charles

ce prit des metion à *Etienne* fit signer l'acte ars français, le le Saint-Pierre,

ms les archives missaires de sa eux du roi des

rés dans toutes moître la puise, et la cession

e ce prince trate humiliation, sse par un san-

nt. Didier, due roi. Rachis ent le froc pour rela sollicitation létermina à relier eut des délier eut des des de traiter. Le our le droit des eux. Il ne douta si cruelle, que i roi de France. source; malgré filles à Charles

et à Carloman, auxquels Pepin avoit

partagé son royanme.

Ces mariages qu'il regardoit comme une assurance de félicité, furent la cause de ses malheurs. Charles, qu'on a depuis appelé Charlemagne, répudia sa semme qui retourna chez son père. Carloman mourut et laissa deux fils à Berthe, sa femme. Cette princesse ne se croyant pas en sûreté à la cour de son beau-frère, se retira aussi en Lombardie avecses enfans. Didier, irrité de l'affront fait à sa première fille, et de la disgrâce de la seconde, voulut engager le pape Adrien, successeur d'Etienne, à sacrer ses deux petits-fils, rois de la partie de France qui avoit appartenu à Carloman, leur père. Outre les embarras qu'il vouloit, par vengeance, susciter à Charlemagne, son dessein étoit d'embrouiller tellement les affaires de ce royaume, que le pape n'en pût tirer de secours, quand lui - même revendiqueroit contre lui les anciens domaines de l'exarcat et Ravenne même, comme il y étoit décidé. Aussi habilequelui, Adrien résista à son desir, et se concilia par là les bonnes grâces de Charlemagne; de sorte que quand Didier mit ses desseins à découvert, prenant plusieurs des villes cédées au Saint-Siège par Pepin, et avançant même jusqu'à Rome, Adrien

invoqua Charlemagne.

Malgré tous les efforts de Didier, ce prince repassa les Alpes, et mit le siége devant Véronne, où étoient renfermés Berthe et ses enfans. Il les prit, les envoya en France, et l'on n'en a pas entendu parler depuis. Comme Pepin, son père, avoit repoussé Luitprand jusques dans les murs de Pavie, sa capitale. Charlemagne, après une bataille meurtrière, força Didier de s'y renfermer aussi. Pendant le siége, il se rendit à Rome, où il fit une entrée solennelle, et confirma la donation de Pepin, son père, avec toutes les formalités qui pouvoient lui concilier l'authenticité la plus irréfragable. C'est même un problême de savoir si Charlemagne se réserva la souveraineté de Rome et la jurisdiction. Mais quelqu'ait été le droit, le fait est que les empereurs, successeurs de Charlemagne, ne l'ont jamais exercé que lorsqu'ils se sont trouvés les plus forts. En quittant Rome, Charlemagne retourna devant Pavie. Une maladie contagieuse attaqua la garnison et les habitans : elle emportoit chaque jour un grand nombre de citoyens et de soldats. Le malheureux Didier, accablé de tant de maux, par Pepin, et Rome, Adrien

de Didier, ce et mit le siége ient renfermés es prit, les enn'en a pas enme Pepin, son prand jusques , sa capitale, bataille meurs'y renfermer il se rendit à solennelle, et epin, son père, qui pouvoient é la plus irrér problême de réserva la sourisdiction. Mais le fait est que rs de Charlexercé que lorsplus forts. En agne retourna lie contagieuse habitans : elle grand nombre . Le malheutant de maux, fut obligé à la fin de se rendre avec sa femme et ses enfans. Charlemagne les envoya tous en France, où ils finirent

leurs jours.

Après cette conquête, Charlemagne se sit couronner roi de Lombardie par l'archevêque de Milan. Il retourna ensuite à Rome pour régler avec Adrien le gouvernement des états qu'il venoit d'acquérir. Il conserva en très-grande partie celui des Lombards, permit à joutes les villes de vivre sons les lois romaines ou lombardes qu'elles voudroient choisir. Aux Ducs, il joignit des Marquis, c'est-à-dire gouverneurs des Marches, nom qu'on donnoit aux frontières. Ainsi l'autorité des Ducs se trouvoit restreinte. Le tribut qu'il imposa à ses nouveaux sujets fut très-léger. Sous ce prince, il se trouva quatre puissances principales en Italie: la sienne, sous le nom de royaume de Lombardie, celle des Vénitiens, des papes et des empereurs d'Orient.

A l'époque où nous entrons, l'univers changeoit de face; de grandes nations couvroient le globe sous les noms anciens, mais ce n'étoient plus les mêmes hommes, ni les mêmes gouvernemens, encore moins les mêmes religions.

FIN DU TOME CINQUIÈME.

TON UNIVERSITY

## TABLE

## DES TITRES DU TOME V.

| ROME EMPIRE, p               | ag. 1.        |
|------------------------------|---------------|
| Rome et Constantinople,      | 103.          |
| Empire Grec,                 |               |
| Constantinople Latine,       | 201.          |
| Empire Grec,                 | 270.          |
|                              | 274.          |
| Carthaginois,                | 287.          |
| Numides ,                    | 332.          |
| Mauritanie,                  | 543.          |
| Gétules , Ménalanogétules ,  |               |
| Nigrites et Garamentes.      | 346.          |
| Lybie Marmarique, Cyrénaic   | una           |
| et Syrtique,                 |               |
| Ethiopie,                    | <b>547.</b>   |
| Arabes ,                     | <b>549.</b>   |
| Tartaras Timas Mr.           | 358.          |
| Tartares, Turcs, Mogols, etc |               |
| Inde,                        | $57\bar{5}$ . |
| Chine, .                     | 579.          |
| Espagnols,                   | 390.          |
| Gaulois,                     | 594.          |
| Germains ,                   | 415.          |
| Bretons,                     |               |
| Huns,                        | 421.          |
| ,                            | 452.          |

## TABLE.

| Goths,        |       | 446. |
|---------------|-------|------|
| Vandales,     |       | 454. |
| Suèves,       | 69    | 456. |
| Francs,       | ,     | 458. |
| Bourguignons, | 2     | 470. |
| Allemands,    |       | 474. |
| Gépides,      | 4     | 475. |
| Hérules,      |       | 476. |
| Marcomans,    |       | 477. |
| Quades,       | , , , | 478. |
| Sarmates,     | . }   | 479. |
| Daces,        |       | 480. |
| Bulgares,     |       | 482. |
| Ostrogoth's , | ,     | 487. |
| Lombards,     |       | 5o5. |

Fin de la Table du Tome V.

Ξ.

446. 456. 456. 476. 475. 476. 478. 479. 482. 487. 505.

Tome V.

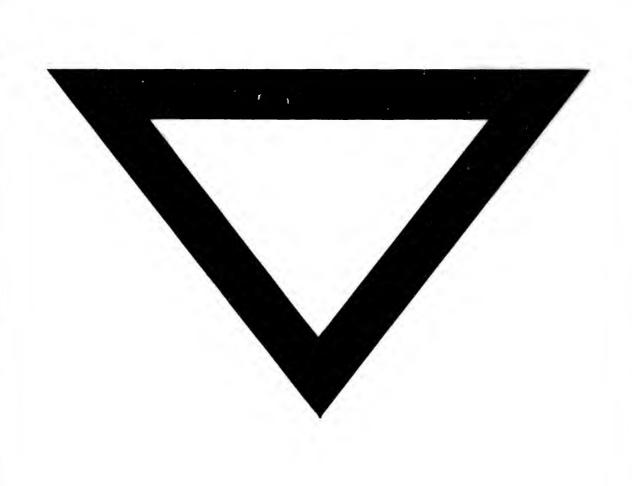

Y